# LE MONDE DIMANCHE



Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : Jacques Fauvet

Grie, 1,30 DA; Marce, 2 dkr.; Tunisie, 2 m.; suagne, 1,30 DM; Autriche, 15 sch.; Belgique, 1, 10 dkr.; Autriche, 15 sch.; Belgique, 1, casade, 5 0,95; Gibe-d'rudra, 220 F Gra-lumark, 4,50 kr.; Espague, 50 pcs.; Grande-lugue, 30 p.; Grèce, 35 dr.; Iran, 125 ric.; Grande-lugue, 30 p.; Grèce, 35 dr.; Iran, 125 ric.; Wege, 3,75 kr.; Pays-Bas, 1,25 ft.; Portugat, 25 dr.; Bedele, 2,50 kr.; Sch., 1,20 ft.; U.S.A., 85 cts; Yengeslavie, 20 dis.

S, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 99 C. C. P 4207 - 23 PARIS Têlex Paris nº 654572 Tél.: 246-72-23

# La guerre civile au Tchad La lutte contre le terrorisme

# Les militaires français jugent « catastrophique » La police estime avoir démantelé

### Une tragédie sans issue

D'accords de paix non respectes en fausses trèves, de réconciliations et de gouvernements d'union en luttes entre factions rivales, le Tchad, I'm des pays les plus panvres de la planète s'enfonce inexorablement dans la guerre civile. La bataille de N'Djamena dernier épisode, le plus sangiant, d'un conflit vienz de quinze ans, prouve, s'il en et sit besoin, que les factions en presence sont prêtes à tont sacrifier, y compris lear capitale, à leur intte sans merci pour le

Il serait vain de tenter de définir les responsabilités respectives de M. Hissène Habré et de la coalition de circonstance regroupée autour de M. Gonkonni Oneddel Le premier, repêché par Paris en 1978 alors qu'il paraissait à bout de souffle, trouvera toujours sur son chemin des adversaires prêts, s'il le faut, à s'allier avec le diable. Aujourd'hui, les e sudistes » du colonel Kamougue se retrouvent dans le même camp que les « nordistes » du président Oueddei et les « prolibyens » de M. Ahmat Aeyl pour teater d'éliminer M. Hissène Habre. Mais que resterait-il, en cas de victoire, d'un tel regroupement contre nature?

reguet

Pour avoir, dn temps de la colonisation, attisé les frictions entre leurs protégés « sudistes », chrétiens on animistes, et les peuples de nomades musulmans de Nord et pour avoir, ces dernières années, joné une faction oprès l'antre, les Français n'ont pas forcement la part belle. Mais ils ne sont pas les seuls à nourrir cette pondrière, et, face aux ambitions libyennes, ils sont condamnes à offrir des medianon sans cuurage, des vies humaines. Pour Paris, le constat d'échec est natent

Le Tchad, exempleire des méfalts de la balkanisation da continent. a le malheur de se situer an cœur d'une Afrique desarmée face aux convoitises qu'elle suscite. La Libye a pris pled dans le Nord dn Tchad et pousse ses pious locaux. Impuissante désormais sur place, la France songe à un cordon sanitaire centrafricain, cameroenals et gabonais, d'autant plus nècessaire, à ses yeux, que le vaste Zaïre a déjà fait l'objet, en 1977 et 1978, de deux tentatives de « destabilisation ». Le Nigeria, seule grande puissance d'Afrique noire, réalise la vanité de ses efforts successifs de médiation. Quant à l'Organisation de l'unité africaine, elle sait d'expérience que ses appels an calme demenrecont saus effets.

Sans issue apparente, le conflit tchadien apparaît comme le résume de tous les maux dont souffre un continent toujours en quête d'un équilibre et qui compte dejà la plus forte proportion de refugies du monde. Les Tchadiens n'out pas fini de mourir pour

Le Monde

publiero partir de lundi

(numéro daté le avril)

en cing orticles sur

« VINGT ANS DINNÉPENDANCES

AFRICAINES »

### la situation à N'Djamena La trêve demandée par le Comité international de la Croix-

Rouge pour évacuer les morts et les blessés n'avait pas encore été appliquée, samedi matin 29 mars à N'Djamena, où les combats ont repris dès l'aube pour le huitième jour consécutif. La situation, selon les militaires français, est a catastrophique ».

L'état sanitaire est alarmant dans la capitale tchadienne, que trente mille civils chercheraient en vain à fuir. Les deux camps en présence continuent de recevoir des renjorts en urmes et en munitions, tandis que se multiplient les uppels un cessez-le-feu (M. Waldheim, secrétaire général des Nations unies) et les offres de média tion (le président Sadate).

M. Giscard d'Estaing u adressé, vendredi, ses félicilations à la garnizon française pour le courage et l'efficacité avec lesquels elle u assuré la protection et l'évacuation des ressortissants français et etrangers de N'Djamena. Paris a envoyé en renfort, à bord de deux Transall, deux hôpitaux muitaires de campagne (nos dernières éditions du 29 mars). Cependant, samedi en fin de matinée, ces appareils étaient immobilisés dans le Sud algérien dans l'attente de pouvoir se poser à N'Djamena.

### Jusqu'au dernier...

De notre envoyée spéciale

N'Djamena — Une colonne de fumée noire, eussitôt balayée par des vents de sable, s'élève audessus du centre de N'Djamena, soumis depuis une semaine aux tirs continus des canons de 106 sans recul et des mortiers. La ville est pratiquement coupée en ville est pratiquement coupee en deux suivant une ligne sinueuse qui sépare, d'une part, les combattants des Forces armées populaires (FAP), du président Conkouni Oueddel, et ceux des Forces armées du Nord (FAN) du ministre de la défense, M. Hissène Habré

Habré.

La plupart des Européens ont maintenant quitté la ville; sur les huit cent quarante recensés avant le début des combats, sopt cent quatre-vingt-dix ont été évacués soit par les Transail de l'armée française, soit par le bac que fait fonctionner un régiment parsignaties et qui plie parachntiste du génie et qui relie l'puest de la capitale tchadienne à la petite ville camerounaise de

Kousseri. Quelques Français qui résidaient dans les quartiers contrôles par les FAN n'ont pu encore être évacués, mais ils sont ravitailles par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Une fois de plus, c'est la popu-

lation civile qui est le plus dure-ment éprouvée. Vendredi matin, des colonnes de réfugiés traverdes colonnes de relugies traver-saient à gné l'étang pour rejpindre le Cameroun, Près de trente mille civils tchadiens auraient déjà fui vers Kousseri, où la Croix-Rouge e été sollicitée pour installer une autenne, Eter-celle l'une me de l'erande de fermes nelle image de l'exode, des femmes et des enfants portant d'énormes baluchons sur la tête poussent des charrettes pleines de leurs malgres effets. Ces rélugiés gardent une certaine dignité et passent la tête haute.

> FRANÇOISE CHIPAUX. (Lire la suite page 2.)

#### L'ENQUÊTE SUR LA RÉPRESSION SOUS LE RÉGIME DE BOKASSA 1er

Un rapport de l'ancien ministre de la justice met en cause plusieurs membres du gouvernement Dacko

André Gorz

Adieux au

"... j'ai trouvé dans ce livre ce que je préfère : la liberté de pensée, l'imagination sociale?"

Jacques Julliard / Le Nouvel Observateur

éditions galilée

# le groupe Action directe

An moment un une opération antiterroriste avait lieu, vendredi 28 mars, en Italie, dans le Piémont et la région de Gênes, où quatre membres des Brigades rouges étaient tués. (lire page 4), les policiers français ont npéré, à l'aube, une treutaine d'arrestations, à Paris et dans le Midi. Les enquêteurs ont saisi des armes et des explosifs, ainsi qu'un stock de cartes d'identité nationales italiennes vierges. Ils pensent avoir ains démantele le groupe Action directe. Ce groupe avait commis une dizaine d'attentais, en France, depuis onze muis, dunt le dernier le 18 mars, contre le ministère de le coopération. Ancun de ces attentats n'avait fait de victimes, mais, le 18 mars, ni avait relevé plusieurs impacts dans le bureau du ministre. Une balle avait même etteint le fanteuil de M. Robert Galley.

Les enquêteurs se refusent à dunner l'identité des personnes arrêtées. On sait toutefois que plusieurs étrangers, dant des Italiens, figurent parmi elles. Certains seraient recherchés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Aldu Moro.

femmes, ont été intarpellées, dans la région perisienne et dans le Midi, dans la matinée du vendred! 28 mars, lors d'une vaste opération antiterrorieme menée conjointement à Paris, sous l'autorité du commissaire divisionneire Marcel Lecierc, chef de le brigede criminelle, per une centaine de policiers appartenant è la brigade criminelle, é la brigade de racherches et d'interventione (B.R.I.), dite - brigede enti-gang -, et eux brigades tarritoriales. 804 kilos de dynamite ont été saleis, ainsi que troie pistolets mitrailleurs et quinze revolvers et pisiciets de lous cellbrea, ou domicile de certaines personnee arrâtées dans la capitale, Permì les euspects, qui cont enlendue per les enquèteurs — certains

étalent conque des services des renselgnements généraux pour être liés à des milieux extrémietes, d'eutres de la P.J., pour evoir élé Impliqués (op soupconnés) dens des atfaires de hold-up, figurent quetre et une Italienne. Au domicile de l'un d'eux, les

policiera ont découvert un millier de cartes d'Identité nationale Italiennes vierges. Or, dane le même temps, les services de police de Nice et de Toulon appréhendelant cinq perepones, dont certaines étalent trou-

Les policiers du S.R.P.J. de Toulon et de Nice poursulvaient, se samed melin à Toulon, les interrogetoires de trois Françsie et de deux Italiens,

Mme Frence Pinna et M. Enrico Toulon, lie sont soupconnée d'avoir participé eu hold-up, commis le 28 août 1979 au préjudice de le perception de Condé-sur-l'Escaut (Nord). masqués e'étalent emparés de 18 millions de francs.

L'enquête sur ce hold-up aurait établi, nous indique noire correspondant è Toulon, que ses euteurs serelent en raletion étroite avec les Brigedes rouges italiennee el des groupes terroristes français. Dans le ville qu'ils occupaient eu Brusc el dans leur véhicule on a récupéré de brauses ermes de guerre, dee faux papiers et une importante somme

A le direction centrale de le police judicielre, cù on se montre satisfeit de ce - coup de filet -, on estime généralement que le réseau Action diregte est déjà démantelé. On insiste d'eutre part eur les liens existant entre ce groupe et les organisations terrorieles Italiennes.

Dans un tract découver sur le lleux de l'un des ettentats reven diqués per le groupe Action directe, on eveit ou lire que le nom qu'il s'était choisi n'était qu'une - référence commune dans un mouvement révolutionnaire plus large », ce qui talsse entendre cleirement, estiment organisation internetionale.

La Cour de sûreté de l'Etat devalt être saisie samedi après-midi. (Lure nos informations page 6.)

### La crise européenne

### La colère monte chez les paysans français

L'inquiétude le cède à la colère chez les paysans français. Vendredi 28, mars, plusieurs milliers d'agriculteurs ont manifesté, parfois piolemment. dans plus d'une dizatne de départements. Ils entendaient protester contre le retard npporté à la fixation des prix communautaires et soutenir leurs organisations professionnelles, qui réclament une majoration substantielle des propositions faites par la commission européenne.

Arbres abattus, barrages de routes et de voles ferrées, atta-ques de préfecture, purin répandu, défilés, meetings, les agriculteurs français ont honoré evec un éclat particulier, vendredi 28 mars, la tradition qui, tous les ans, aux heures chandes du « marathon » agricole de Bruxelles, les pousse sur les routes. Paradore, les mani-festations les plus spectsculeires se sont déronlées an lendemain de la supression des montants compensatoires français (le Monde du 29 mars) par le consell des ministres des Neuf, mesure réclamée depuis des années par les urganisations paysannes, et elpra qu'à Paris le ministre de l'agri-culture, M. Pierre. Méhaignerie, culture, M. Pierre. Méhaignerle, exprimait son optimisme sur l'issue des négocletions entamees à Bruxelles en vue de la fixation des prix agricoles communs. « Sur le plan apricole, la crise, leuropéenne] est eurmontuble », e estimé, en effet, M. Méhaignerle, vendred! 29 mars, à l'issue d'un entretien avec le président de la République. « J'espère que, dans les trois semaines, nous serons en les trois semaines, nous serons en possession des éléments néces-saires à la préparation d'un compromis de base et que nous pourrons fuire en sorte que les prix soient fixes à une date qui ne soit pas au mois de fuin », a précisé ministre, event d'indiquer lus tard dans l'eprès-midi que l'eugmentation des prix commu-nautaires « pourruit es situer uni

plentours de 5 % ». (Live la suite page 13.)

## Une débauche de spirituel

Les disputes eutour de la nouvelle droits as doublent d'une querelle religieuse inattandue dens notre société metérialista. Dans le Figero Magazine, à la veille de l'été, M. Jean d'Ormesson orients bon premier le débat vers cette débauche da epirituel, lorsqu'il eesura, - pour cire les choses un peu rapidement ., se sentir libéral et « judéo-chrétian ». Par cetta formula plus qu'expéditive. Il souhaitait prendre ses distances evec lee leunes contrêres venus de Nouvelle Ecole célébrar leurs vénérables encéires . Indo-européans .. par GILBERT COMTE

l'edrasse d'un raisonnement sous le raccourel d'une phrase. Là cù par le d'un edverbe honnéle le hale légère de son propos, d'eutres se servirent des mêmes termes pour s'ouvrir é sallle des concepts. MM. Bernerd Stasi à le mi-Juillet. Jean Lecanuet et Michel Debré quelques jours plus tard es réclamérant sinsi hautement du méme - Judéo - christianisme -, L'académicien s'adresselt d'ebord comme el le Décalogue et le saint eux gene cepables de reconnaître Evanglie commandalent chaque metin

contre-marches en direction du pouvoir. Jacques Chirac n'eperçoit jamele une idée toute falle cens vouloir e'an emperer. Il enrôle danc le Dieu du Sinei el celul du Golgothe perm ess nouvesux protecteurs : . Notre cartitude, la voudrele le procleme eujourd'hul fortement, est enrechée dene deux mille ane de civilleetion chrétienne -, tonna-t-il devant le comité central de son parti.

MM. les giscardiene estimères qu'ils ne pouveient plus continuer é se talre dens ce greve débel sans couvrir de honte le président de la République déjé en facheuse posture dens tea affaires du Centrafrique. Vice-président des clube Perepectives et Réalités, M. Philiope Pontet chantonns donc loi même sa petile cérénede eur les quatre irrempleçebles millénaires marqués per l'Ancien et le Nouveau Testament A lout hesard, il emberque en mêm Ecritures, les classiques, intéressen d'ordineire si peu politiques el perie mentaires qu'il teut examiner de près un eussi einguliar miracle.

Quand le marxisme brocarde l'oplum du peuple », nul élu de le Réunion, de le Seine-Maritime ou de la Corrèze ne s'improvis théologien pour défendre ses électeure catholiques. Il abandonnerali plutôt une táche eussi ingrate é ces ennuyeux intégristes. Entre la ciel désert d'A'ain de Benoist et donc pour eux tant de différences Pourquoi déployer du zèle dans ur cas, si peu de courage dans l'autre ' Les nouveeux champions du . Judéo christianieme - craignent-ils tella ment la distectique et ses ficelles te metérielisme historique et matole pères fouettards?

#### AU JOUR LE JOUR

Vladimir Borissov, animateur du Mouvement pour les syndicats libres en U.R.S.S. avatt déjà passé seize ans de sa vie dans les hôpitaux psychiatriques; pourtant, les soins intensifs dont il u été Cobjet durant toute cette période devaient être insuffisants puisqu'il u été à nouveau arrêté jeudi dernier à

En Afghanistan, où l'arméa soviétique ne cesso de libèrer les populations du féodalisms depuis trois uns, les habitants

### ROUTINE

de Kaboul sont pourtant montės sur les toits pour crier des ologans hostiles aux libérateurs qui les braquent. Au large du Vietnam heureux, soixante boat people ont été noyès par des pirates, Cétaient quelques nouvelles banales de ces planètes ou l'on u mis fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. uant qu bilan de l'alténation de l'homme par l'homme, il est, comme pn poit, plus globalement positif que jamais. BERNARD CHAPUIS.

Le premier Festival de « country music » à Paris

## L'Amérique profonde

Uo premier Festival de « country music » o lieu à l'Hippodrome de Poris, tandi 31 mors et mardi I" avril, de 16 heores à 24 heures.

Descendue eu début du siécie des montagnes et des hauts plateaux des Appelaches pour es développer, grace eu dieque et é la radio, dans le Sud et l'Ouest des Etats-Unis, et diffueer les valeurs et les coutumes traditionnelles - solf de liberté, individualisme, familie, religion, patrie, - le country-muelc e'est, depuis, lergement diversifiée, même el elle est restée en granda pertie ancore la sega nostalgique des Bience du cœur de l'Amérique. Il y e la country music des demiéres communautés montagnardes, celle des fermiers et des cow-boye, timides, sauveges, é le morale stricte, à la fols rentermés en eux-mêmes et ouverts, généreux, jouant du banjo, de la gultare, du violon, du dulcimer, daneant la gigue el la squere dance,

Illustré par Merie Heggerd ti y e le blue-grass, imaginé dans les années 30 par BIU Monroe, et dens le goepel du monde blanc, le musique du beg-pipe irlendele et encore le vieux style de violon (qué autrefols par le campagnard Isolé dans sa ferme. Il y e le country music plus moderne imposée é la fin des années 40 par Hank Williams et qui inspire si fortement le rock à sa nelssance. Il y e lee nouveaux modernes rangés outour d'un Weylon Jennings el d'un Chet Atkins, ou travaliteni é piein temps dans les innombrables etudios d'enregistre-

CLAUDE FLÉOUTER.

(Live la suite page 9.)

#### LA VISITE A PARIS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CANADIEN

### Nous sommes, comme la France, une sorte de pont Le souverain marocain et M. Giscard d'Estaing ont examiné tous les aspects du conflit saharien entre l'Est et l'Ouest », déclare au « Monde » M. MacGuigan

M. Mark MacGuigan, secrétaire d'Etat canadien aux affaires extérieures (ministre des affaires étrangères), a terminé, vendredi 28 mars, par un déjeuner de travail avec M. Jean François-Poncet, un voyage de quaire jours à Paris. M. MacGuigan, qui a regagné le

«fructueux» ses entretiens avec le ministre français. Ceux-ci ont porté sur la situation internationale et, en particulier, sur les consé-quences de l'invasion soviétique en Afghanis-tan. M. MacGuigan a répondn à nos questions. — Que pensez-vous de la volonté du Québec de conti-nuer à ouvrir des délégations générales à l'étranger, en par-ticulier à Mexico et à Dakar,

Canada vendredi dans la soirée, a qualifié de

comme il en existe déjà à Poris et à Bruxelles?

male. Nous avons conna notre accord pour Mexico. Nou allons étudier le cas de Dakar, mais, en

principe, il n'y a pas d'objection.

principe, il ny a pas d'objection.

— Etes-vous satisfait du déroulement des travoux de la
conférence de l'Agence?

— Absolument. Nous avons atteint nos objectils. Nous commes
très heureux du renforcement des
pouvoirs du secrétaire général.
M. Dan Dicko. La suppression des
postes de secrétaires généraux
adjoints est un détail pour nous.
Nous mettons l'accent sur le bon

adjoints est in detail pour nous.

Nous mettons l'accent sur le bon
fonctionnement de l'Agence, et
cela exige que le secrétaire général est l'autorité nécessaire.

l'autorite necessit qu'il y a

- On dit souvent qu'il y a une différence d'approche, à l'Agence, entre les Français, surtout intéressés por les questions culturelles ou linguistiques, et les Conadiens, plus portés sur les problèmes de coopération économique, scientifique et technique. Qu'en est-#?

— Il y a assez de place dans monde et à l'Agence pour les

uns et les autres... Nous pouvons avoir deux sortes d'objectifs. Nous partageons l'objectif cultu-

rel de la francophonie, mais notre préoccupation est de ponvoir offrir aux pays d'Afrique une aide technique pour leur dévelop-

Propos recuaillis por

DOMINIQUE DHOMBRES.

iours à Paris. M. MacGuigan, qui 

« C'est en France que vous faites votre premier vojage à l'étranger depuis que vous avez été nommé par M. Trudeau ò lo tête de la diplomatie canadienne, votre premier poste ministériel, il y a trois semaines. Le but principal de votre visite était-il de prendre contact avec les responsables français, en particulier M. Jean François-Poncet, ou bien de participer ò la réunion de l'Agence de coopération culturelle et technique qui se tenait à Paris du 25 au 27 mars? (Voir page 3, l'article de J.-C. Pomonti)

— C'est vraiment les deux cho-ses. La principale était la rencontre avec M. François-Poncet, mais j'ai voulu aussi indiquer l'intérêt que le Canada porte à l'Agence et à son avenir.

— Il semble que l'on puisse prévoir un infléchissement de la diplomatie canadienne, depuis le retour de M. Trudeau au pouvoir, par rapport aux prises de position nettement pro-américaines du gouvernement conservateur de M. Clark. Quelle est, en particulier, l'ottitude actuelle du Conada d'autre part, nous insistons sur le principe de non-prolifération. Nous dévons avoir des garantles sur l'utilisation pacifique de ce minerai, que nous n'avons pas obtenues jusqu'à présent.

canadienne?

Quelle est, en particulier, l'ottitude actuelle du Conada à l'égard du boycottage des Jeux olympiques de Moscou?

— Nous sommes un peu comme

la France... Nous gardons nos options ouvertes jusqu'à fin avril. Il y a sans cesse de nouveaux développements, et nous voulons avoir le temps nécessaire pour les étudier. Mais nous avons l'intention de prendre une posi-tion ferme. Nous attendons qu'un consensus se dégage, s'il est pos-sible, au sein des pays occiden-taux, et aussi du tiers-monde.

ux, et aussi dn tiers-monde.

— Les propos tenus par

M. Trudeau, le soir de sa victoire électorale, rappelant la stiuation géopolitique du Canada entre les deux superpuissances, et l'intérêt qu'il porte, plus que d'autres (c'està-dire, en clair, les EtatsUnis), à la détente, marquentuls une conpersence apre Paus une convergence avec Pa

- Nous sommes, comme la France, une sorte de pont entre l'Est et l'Ouest. Nous pouvons également servir d'intermédiaires entre les États-Unis et les autres pays de l'Alliance atlantique. Enfin, nous pouvons être un pont entre le tiers-monde et les Etats-Unis. Nous sommes très proches des Etats-Unis, mais nous sommes indépendants, non seulement politiquement mais aussi par

#### Les dépenses d'armement

- Allez-vous adopter une attitude plus restrictive à l'égard des investissements

l'égard des investissements américains, comme semble le souhaiter voire ministre de l'industrie et du commerce, M. Herbert Gray?

— Je suis pour l'Indépendance économique du Canada, et c'est pour cette raison que je souligne l'Importance de nos relations avec l'Europe de l'Ouest et le tiensmonde. Nous avons tout un ensemble de problèmes avec les Etats-Unis, notamment dans le domaine du pêtrole et du gaz domaine du pétrole et du gaz naturel Mais nos problèmes avec les Américains, qui sont uos amis, sont toujours négociables. Je dois rencontrer M. Cyrus Vance à la

 Où en est en particulier
le projet de gazoduc qui, traversant le territoire canadien, devrait omener le gaz naturel d'Alaska aux Etats-Unis?

d'Alaska aux Etats-Unis?

Nous vonlone avoir une garantie ferme que les Etats-Unis sont décidés à terminer le gazoduc avant de nous engager dans ce projet. Les Américains veulent commencer par le tronçon du sud. Nous, par celui du nord...

En raison de la tension internationale octuelle, le Canada envisage-t-il d'accroitre ses dépenses d'armement?

Nous avons pris. li y a trois

 Nous avons pris, li y a trois ou quatre ans, la décision d'eug-menter celles-ci de 3 % par an en termes réels (s'ajoutant au taux de l'inflation). Cela reste taux de l'inflation). Cela reste notre but. Cela implique per exemple l'achat de nouveaux avions. Nous avons à faire un choix entre deux avions aufaire in choix entre deux avions aufaire de MacDonnell Douglas.

— Que pensez-vous des déclarations de M. Giscard d'Estaing sur le droit des Palestiniens à l'autodétermination?

— C'est une initiative très

miens a l'autoactermination?

— C'est une initiative très importante, mais nous n'avons pas pris position. Notre principe fondamental au Proche-Orient, ent la garantie des frontières d'Israël. Etat indépendant reconnu par les Nations unies.

— La France pourra-t-elle autoires d'israèles vu sous l'autoires par les nations unies.

acheter un jour l'uranium extrait des mines de la Sas-katchewan, au développement desquelles des capitaux fran-gais participent? Nous pouvous arriver à un compromis sur ce problème. Nous respectons la volonté d'indépen-dance énergétique nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest, mais, D'autres provinces font de même. Cela n'a rien de choquant. C'est même une chose assez nor-

- Vous étes un militant actif du Mouvement univer-sel pour un fédéralisme mon-dial. On vous présente souvent comme un idéaliste, à la recherche d'une organisation politique plus fraternelle de l'ensemble de la planète. Vos convictions personnelles vont-elles influer sur votre action à la tête de la diplomatie

cunatienne?

— Je n'attends pas un perfec-tionnement immédiat du monda...

Le fédéralisme mondial est seu-lement un idéal à atteindre. Pour lement un ideal à atteincre. Four le moment, je serais content de contribuer an renforcement des institutions internationales telles que les Nations unles ou la Cour de justice de La Haye. Pour un Canadien, il y a tout un lien entre l'idéalisme et la politique nationale.

stionale.
— Vous êtes député libéral de la circonscription de Wind-sor-Walkerville, dans l'Ontario. Comment avez-vous accuelli le « Livre beige » du leader du porti libéral québécois, M. Claude Ryon, qui propose un renouvellement de la Fédé-

un renouvellement de la Fédé-ration canadienne?

— J'appuie la position de
M. Ryan, qui propose des solu-tions fédéralistes aux. Québécois.
Je n'aurais que quelques diver-gences de détail, par exemple en ce qui concerne son projet de ré-forme du Sénat. Je pense que celui-ci serait difficils à négocier avec certaines provinces.

LE SEJOUR DU ROI HASSAN II EN FRANCE

Le roi Hassan II prolongera d'une semaine son séjour en France, mais fera une visite d'une journée au Vatican pour rencontrer le pape Jean-Paul II, probablement le mercredi 2 avril M. Jean François-Poncet a l'intention d'offrir un diner en l'honneur du souverain, qui renneur du souverain, dui ren-contrerait une nouvelle fois, à cette occasion, le président Giscard d'Estaing, avec le-quel il aura ainsi en un nombre appréciable d'heures d'entretien.

Au cours de leurs conversations, les deux chefs d'Etat ont procéde à un très vaste tour d'horizon dominé par deux points forts : la question du Proche-Orient et la crise du Sahara occidental entre lesquelles le monarque établit un

Au Sehara même, le lancement des opérations Oboud et Zellaka et la préparation d'une troisième baptisée Badr, avaient, et ont toujours, pour objectif de remon-ter le moral des troupes, de rendre l'avantage aux Forces armées royales et de mettre le Maroc en bonne position pour le Maroc en bonne position pour une éventuelle négociation. A cet égard, les batailles qui se sont déroulées du 1° au 11 mars dans le Sud marocain (le Monde du 18 mars) se sont soldées, estimet-on dans les chancelleries occidentales, par un revers pour Rabat. La déception du Maroc est d'autant plus vive que ce sont des unités d'élite des FAR qui étaient passées à l'attaque en vue de débusquer les forces sahraoules de débusquer les forces sahracules et de s'emparer de leurs caches. Le Frout Pollsario affirme que Le Frout Polisario all'ilme que cette phase de la bataille est terminée, mais, du côté marocain, on ne désespère pas de reprendre l'initiative sur le terrain, tout en escomptant les bénéfices de l'action diplomatique entamée depuis le début de l'année.

Le ministre des affaires étrangères, M. Boucetts, rappelle que ce sont les contacts établis des le 10 janvier par son pays avec

Ryad et Baçdad qui ont permis de réunir à Islamabad la cession de la Conférence islamique qui a condamné l'intervention militaire soviétique en Afghanistan. En sovienque en Agranisan. En outre, profitaut de ce qu'il exerce la présidence de cette conférence et du comité El Qods (comité Jérusalem), le souverain a cher-ché à faire progresser la solution du problème palestinien qui divise les dirigeants a ra be s tout en étant pour eux prioritaire : nom-bre d'Etats modérés ne voient pas, en effet, sans inquiétude se profiler un Etat palestinien dont ils ne peuveut pourtant pas ne pas, souhaiter la naissance. Leur objectif est donc de trouver une formule qui donne satisfaction à l'OLP. (un pays avec une identité, un passeport et un drapeau), désarme l'hostllité d'Israël et n'inquiète pas les régimes ara-bes modérés.

#### Une double démarche

Hassan II estime que ceux qui auront contribué à faire pro-gresser une telle solution béné-ficieront d'un rertain crédit, tan-dis que la cohésion retrouvée du camp arabe, en favorisant une meilleure entente, facilitera la rencontre qu'il souhaite avec le président Chadli Bendjedid, et par lè même, pense-i-il, le règle-ment de l'affaire saharienne. C'est pourquol le souverain a entrepris une double démarche.

Dans un premier temps il a persuade l'O.L.P. que les décla-rations faites dans le golfe Per-sique par le président Giscard d'Estaing sur l'autodétermination des Palestiniens auraient un effet d'entraînement sur les Neuf de la Communauté européenne et aussi sur les Etats-Unis, même si ces derniers sont momenta-nement paralyses par la cam-pagne pour l'élection présiden-tielle. D'antre part, lors de la réunion du comité El Qods à Marrakech (le Monde du 13 mars), il auralt dit aux Palestlniens : n attait in aux Palestiniens; a Messieurs, il est temps que vous preniez ros responsabilités. » Il auralt, dit-on, obtenu pour la première fois a des points de vue précis de l'O.L.P. sur les moyens de parvenir à une solution sur la base de l'autodétermination ».

Ce serait également à la suite d'une de ses interventions que M. Y. Arafat aurait accordé l'in-terview à un journal autrichien dans laquelle il dément des pro-pos qui lui ont été prètés et affirme en revanche que l'O.L.P. n'a pas l'intention de détruire Israël.

différents éléments au président le pétrole que lui achète le Maroc. Ciscard d'Estaing, de même qu'il a abordé avec lui la question du PAUL BALTA.

Sahara occidental sous tous ses aspects. Il n'ignore pas en premier lieu que, quelle que soit la puissance de son armée, la solntion ne sera pas militaire mais politique. Il sait aussi que la France a ses intérets, et qu'elle ne « dioorcera » pas d'avec l'Algérie an profit du seul Maroc. Il sait enfin que deux de ses meilleurs alliés dans le monde arabe, l'Arabie saoudite et l'Irak, ne venient pas s'alléner l'Algérie, ce qui signifie que, mis au pied du mur dans les instances régionales et internationales, ces deux peys ne prendront Sahara occidental sous tous ses nales, ces deux pays ne prendront pas parti sur l'affaire du Sahara. Du côté français on souligne que dans le triangle Paris-Alger-Rabat, la France a deux priorités - maintenir ses bonnes reletions — maintenir ses bonnes reletions avec le Maroc, normaliser et affermir ses rapports avec l'Algérie — et une préoccupation qui en découle : favoriser l'entente entre Alger et Rabat. En dépit de l'amitle qui lie le sonverain marocain au chef de l'Etat français, et du fait que ce dernier ne soit pas favorable aux micro-Etats. dans lesquels il voit un facteur possible de déstabilisation facteur possible de déstabilisation régionale, la France entend de-meurer à l'écart du conflit tant qu'une solution ne sera pas en

Comme dans les autres chancelleries occidentales, on constate du côté français que la position du Maroc s'est affaiblie sur le plan international en ce qui concerne l'affaire saharienne, que l'enthousiasme populaire est quel-que peu retombé depuis la «mar-che verte», que l'armée ne par-vient pas à faire régner l'ordre dans le territoire contesté aussi le pays connaît des difficultés

Du côté marocain, on ne nie pas que la guerre pèse sur l'économie du pays. La banque mondiale a publié récemment un rapport assez sévère sur la situation sociale, notant que quelque 7 millions de Marocains — un tiers environ de la population — seraient à la limite du seuil de pauvreté. Les antorités marocaines rétorquent que les mesures de redressement économique qu'elles ont prises commencent à donner des résultats et que d'autres sont envisagées. En outre, l'Arable Saoudite fournit une aide substantielle (certains parlent de plus de 1 millard de dollars, mais les Marocains refusent de confirmer ce chiffre), et Du côté marocain, on ne nie sent de confirmer ce chiffre), et le prince Fahid doit se rendre prochainement à Rabat pour négocier de nouveaux accords financiers. Enfin, il semblerait que l'Irak rembourserait l'équi-valent des hauses survenues sur le nétrole que lui sebble la Messa.

### **AFRIQUE**

#### Tchad

#### JUSQU'AU DERNIER... (Suite de la première page.)

De nombreux blessés, pour la plupart des combattants, arrivent chaque jour à l'hôpital de la base militaire française, où opèrent et soignent sans discontinuer une quinzaine de militaires et de civils français et des médecins tehadiens de l'hôpital de N'Djamena, Paraissant insensibles à la tchadiens de l'hôpital de N'Dia-mena. Paraissant insensibles à la douleur, les blessés arrivent avec des plaies béantes entourées de tas de chiffons sales. Les moins atteints repartent au combat stiót l'éclat d'obus retiré ou la plaie pensée. D'autres campent sous des tentes devant le bâtiment. Sur le plan militaire, les troupes de M. Hissène Habré, qui auraient recu des ranforts ces dernières de M. Hissène Habré, qui auralent reçu des renforts ces dernières quarante-huit heures, sont pratiquement encerclées, d'une part par les FAP de M. Oueddel, d'autre part par les «sudistes» din colonel Kamougué, qui les bombardent de la rive sud du Chari, et, enfin, au nord-est, par des éléments de la «première armée» din ministre des affaires étrangères, M. Acyl Ahmat, arrivés depuis peu.

vés depuis peu. Les négociations entamées sous l'égide des ambassadeurs de France et d'Egypte, ainsi que du chargé d'affaires saoudien (négochaige d'ariaries sadunent (nego-ciations qui se déroulent dans la crypte de la cathédrale), ont été interrompues vendredi matin. Il semble bien que, cette fois-ci, l'unanimité tactique contre M. Hissène Habré soit totale et que de chevre cette con verille M. Hissène Habré soit totale et que, de chaque côté, on veuille aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extermination de l'adversaire. Les combattants, souvent très jeunes, ne semblent pas prêts à accepter un cessez-le-feu. Les « résolutionnaires », comme le dit un jeune partisan des FAP, veulent la victoire militaire, car ils craignent de perdre la partie autour du tapis vert.

autour du tapis vert. En attendant, le quartier euro-péen de N'Djamena est une ville pen de nojament est une vine morte aux larges avenues déser-tes, parcourues seulement par les combattants des FAP, Kalachni-kov en bandoulière, qui y ont installé des barrages et y contrô-lent toute circulation.

#### FRANÇOISE CHIPAUX.

Tous les Européens qui le souhaitalent ayant quitté N'Dja-mena et se trouvant en sécurité, le ministère des affaires étrangères a précisé, vendredi 28 mars, que le numéro d'appel d'urgence (le Monde du 28 mars) a été supprimé. Ceux qui désireraient avoir des nouvelles des leurs devont des nouvelles des leurs devont des appeler directement le nudonc appeler directement le nu-méro habituel du ministère : 553-95-40.

### Centrafrique

#### L'enquête sur la répression sous le régime de Bokassa 1e Un rapport de l'ancien ministre de la justice met en cause plusieurs membres du gouvernement Dacko

ment Dscko, de plueleurs colleborateura de l'ex-empereur Bokasse let, semble poser quelques problèmes eu président de la République centratriceine, lui-même ancien conseiller de l'ancien monerque, qui a regagné Benqui vendredi 28 mars après une visite officiella de traveil - à Perls. Six jours plus tôt, avant de gagner le France, le chef de l'Etat centraincain avait démie de ees fonctions M. Françole Guéret, ministre de le justice, décision qui avait d'ailleurs provoque une réaction de la medistrature de Bangui (le Monde du 26 mars).

Il eemble que le renvoi de M. Guéret ell été lié à l'ection en justice du tribunal de grande instance de Bangul contre des minietres soupconnés d'evoir trempé dans les massacres perpetres au début de l'an demier, du temps de l'ex-empereur. La pholocopia d'un «rapport eu consell des ministres » centrafricein, signé le 19 janvier 1980 par M. Guéret en tant que « ministre euprès du premier ministre, chargé de la justics -, fait état, pour prendre un exemple, du « ces précie concernent Boziza - qui - mérite d'être vérillé -- Cet officier général, poursuit le rapport, pour repousser les manilestants eu moment où son véhicule est tombé en panne, aurait ouvert le leu dane le foule, et ceci se passait eu quertier Fou -, en janvier 1979. Or la personne dont II est question n'est eutre que le général Boziza, actual ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, qui a eccompegné M. Dacko lors de la vielte officielle de ce dernier à Paris. Le général Bozize, loujours selon le rapport de M. Guéret, était en janvier 1979 «/e chef de la basa militaire installée au commissariat du quelrième arrondissement de Bangui .. M. Guèret poursuit : « Les messacres des quartiers Boy-Raba, Gobongo, Fou et Miskina ont lustement été perpétrés par les troupes du général Boziza. -

Le rapport de M. Guéret eu conseil des ministres cite également is mise en cause, par deux inculpés, de M. Henri Maldou, ectuel viceministre à l'époque des massacres

### La présence au sein du gouverne- d'écoliers. MM. Jean-Robert Zana et Louis Lakouame ont, en effet, décleré eu tribunel que M. Msidou en prison ». M. Guéret poureuit

 leur donnait directement des ins-tructions pendant les événements d'avrii [le deuxième répression des écollers, en 1979] pour arrêter les élères et étudiants, et les conduire - Il e même été précisé que M. Maidou evait personnellement dirigé par telkle-welkie l'opération de ratissege eu campus universiteire au cours de laquelle une quarentaine d'étudiants avalent été arrêtés. » Enfin, M. Guéret Informait, le 19 Jenvier 1980, toujours dans le

même rapport, que « concernant le détournement de deniers publics », du tempe de Bokassa, « le juge d'instruction estime que l'audition de MM. Henri Meidou et Alphonse Koyambe permettralt, entre eutres. de faire la fumière eur ce point » M. Koyemba est actuellement vicepremier ministre et était ministre des finances à l'époque. La requête d'audition du juge se fonde eur le fait qu'une « ordonnance soumetteit toutee sorties de fonds du Trésor public eux contreseings de Bokesee, du premier ministre et du ministre des linances «, du temps de l'empire. Le premier juge d'instruction près le tribunel de grande instence de Bangul avait demandé à son ministre, M. Gueret, de saisir le conseil des ministres de sa demende d'eudition de MM. Bozize, Maidou at Koyamba, qui, en tant que membres du gouvernement, ne pouvaient comparaître comme témoins qu' « eprès eutori-sation du conesil des ministres sur le rapport du ministre de le justice . Ce demier evalt non eeulement calsi le conseil des ministres dans le rapport mentionné, mais il l'evait également « priè d'eutoriser, par décret, l'audition des membres du gouvernement ».

On ignore si la consail des ministres a répondu favorablement à la requête de M. Guérel, et si les trole ministres concernés ont été entendus par la Justice, Mais M. Guéret a été démis de ses fonctions, et les magistrats ont projecté. Les régimes ont besu changer d'éliprésident de la République et premier , quette, une partie du parsonnel poli-

### La rencontre entre Mme Thatcher et le chancelier Schmidt semble avoir amorcé le déblocage de la crise européenne

De notre correspondant

Londres — Le sommet angloallemand, qui s'est tenu jeudi
27 et vendredi 28 mars à Chequers, résidence de campagne du
premier ministre britannique, a
vraisemblahlement emorcè un déblocage de la crise suscitée par
les recondigations de Londres au

s'est soigneusement abstenue de
perler d'a ensemble des problèmes » ou de « lien». Cependant
elle a nettement infléchi sa position en affirmant : a Plusieurs
outres problèmes pourraient être
solus, chocun selon ses propres
mérites, mais nous devons problocage de la crise suscitée par les revendications de Londres au sein de la Communauté euro-

Mme Thatcher et le chancelier Schmidt ne se sont certes pas mis d'accord sur des chiffres définitifs. Mais ils ont affirmé qu'une solution était « réellement possible » au problème de le contribution britannique. Elle devrait, selon les estimations du cabinet conserveteur, atteindre 1,3 milliard de livres en 1980-1981. « Jenvisage désormais le prochain sommet européen ovec prochain sommet europeen orec beaucoup moins d'opprélension », a déclaré Mme Thatcher, qui, pour la première fois depuis plusieurs semsines, s'était départie de son ton menaçant à l'égard de ses partenaires de la Communauté. Elle u'a fait aucune allusion à la possibilité, qu'elle a évoquée plusieurs fois récemment, de suspendre les versements de Londres au budget communautaire, au titre de la T.V.A., el elle n'obtenait pas une réduction « substantielle ». Du coup, le chanceller Schmidt a rendu hommage à l'esprit communautaire du mage à l'esprit communautaire du premier ministre et affirmé qu'il « comprenait ses problèmes ».

Cet échange d'amabilités sem-ble dissimuler un début de retraite stratégique de Mme That-cher sur la question d'un lien éventuel, qu'elle refusait jusqu'à maintenant, entre le problème budgétaire et les autres dossiers européens en suspens, Lors de la conférence de presse commune ella conférence de presse communa qui a suivi les entretiens, le chanceller a déclaré : « La solution réside dans un examen global de tous les problèmes tels que ceux du mouton, de la pêche et de l'énergie our côtés des montes. au monton, ac la pecne et de l'énergie, our côlés des aspects budgétaires, y compris la défini-tion de règles pour une limitation des dépenses agricoles. » Mme Thatcher de son côté

outres problèmes pourraient être résolus, chocun selon ses propres merites, mais nous devons procéder ropidement. \* Les plus optimistes en déduiront que le gouvernement britannique est prêt à des consessions eur la peche et dans la « guerre du mouton », ou même à assurer à ses partenaires des livraisons de pétrole de la mer du Nord à des tarifs préférentiels, un engagement qui satisferait particulièrement Bonn.

Le chanceller Schmidt s'est défendu d'être venu en médiateur. Il reste à savoir quelle sera l'attitude des aotres pays européens face à la nouvelle étillude de souplesse que semble avoir adoptée Mme Thatcher.

Devant la presse, le chanceller Schmidt à déclaré : « Tous les deux, si je peux m'exprimer oinsi, Morgoret, nous ovons le plaisir enriable de voir les problèmes ovec le même cell »

La presse britannique, alors qu'elle accordait ces derniers temps une large place aux ultimatums de Mme Thatcher à ses partenaires, se montre, samedi 29 mars, relativement discrète sur la rencontre de Chequers, il est vrai éclipsée par la catastrophe

la rencontre de Cbequers, il est vrai éclipsée par la catastrophe de le plate-forme pétrolière en mer du Nord. Seuls le Times et le Guardian l'évoquent à la une, sans donner leur opinion. Le Daily Express, si véhément à l'égard de l'Europe et particulièrement de la France ces dernières. rement de la France ces derniers jours, n'y fait aucune allusion. Le quotidien communiste Morning Slar offre l'unique commentaire: il estime que Mme Thatcher s'apprête à a brader n les intérêts britanniques dans l'affaire du budget communautaire, à favoriser la France dans la « guerre du mouton » et à régler le problème de la pêche au détriment de son

armée

all rain de cities dens de telles dement our pur les

The book to the state of the st Man ries of mind add of drug plants of the entire my question action referree: dies 4 37 JE. 14 107-TAMES OF BEE the terment on beat es y consists inte-Ut a pr North Consider torica di iblant Gittare Aria-TOUTENT A CONT. CARGO.

THE MUTE PRINCE THE SE THINKS THE SE STATES From: New Average Co compared of the following proof MEDIUSANIA FELLA .. I'm ADDAC miemmia .par "Ghe Transmitted tati maper la rice almostic.

Tati maper la raide sone il raide sone de la Asia per snutien des misses recorder des des publicas des principals des parties des principals de p

FRANCI

Agence de coopération ca remanie les structures de son en racrdinaire de conference en racrdinaire de conference de conference

ex raordinaire

des trends des

participants (1) cricore pius eff Colominate au serbet au Niger), m Tomanes. C.s du proces Dances) en juha le contracte a d'ant



#### **PROCHE-ORIENT**

### L'armée iranienne a lancé une offensive contre les Kurdes L'annulation de la visite du roi Hussein à Washington

La guerre reprend au Kurdistan iranien, où, depuis trois jours, l'armée a lance une véritable offensive contre les Kurdes en Azerbaïdjan-Occidental, causant la mort de dizaines de villageois.

Les principales formations kurdes, le P.D.K.I. (parti démocratique du Kurdistan iranient, le Komaleh (antonomistes d'extrême gaoche) et le leader suonite de la communauté kurde, le cheikh Ezzedine Hosseini, ont lancé des mises en garde solennelles, vendredi 28 mars, a président de la République, M. Bani Sadr, et à l'imam Khomeiny, leur demandant d'arrêter la « guerre fratricide avant qu'il ne soit trop tard ..

naguere ses saveurs. En tout cas, à en croire l'eotourage de M. MacBride, il n'est nulement exclu que le département d'Etat adhère à une sormule qui a au moins le mèrite de donner la priorité à la libération des diplomates amèricales.

ÉRIC ROULEAU.

résulterait d'une nouvelle « bavure » de l'administration Carter

Washington (AFP.). — La Maison Blanche a annoncé, vendredi 28 mars, les dates officielles des voyages que le président égyptien, M. Anouar El Sadate, et le premier ministre israélien. M. Menahem Begin, feront, en avril, aux Etats-Unis, pour particlper à des entretiens separés sur le Proche-Orient avec le président Carter. Le président Sadate se rendra à Washington le 7 avril, et en repartira le 10.

M. Begin arrivera à New-York le 14 avril, sera à Washington le 15 et en repartira le 16.

M. Jody Powell, porte-parole

M. Jody Powell, porte-parole de la Maison Blanche, n'a pas voulu préciser si les deux dirigeaots quitteront le territoire américain après Washington. Le président Sadate avalt en effet président de faire un céinur aux prèvu de faire un séjour aux Etats-Unis après ses rencontres à Washington avec le président

On estime, dans les milieux informés de la capitale fédérale, que l'annulation de la visite du rol Husseln de Jordaole à Washington résulte d'une nouvelle a bavure » du gouvernement Carter, qui va compliquer des relations déjà difficiles entre les

pourrait pas se rendre aux Etats-Unis » au mois d'avril, le dépar-tement d'Etat s'efforcerait de minimiser l'incideot en soulignant qu'aucune date n'avait été fixée et qo'il ne fallait pas attacher de signification particulière à la décision jordanienne. S'il est vrai qu'aucune date n'avait été offi-clellement aononcée pour la visite, les hauts fonctionnaires américains avaient cependant laissé entendre que celle-ci se situerait fin avril ou début mai, aussitôt après, prérise-t-on, les visites prèvues à Washington du président Begin. Le rol Hussein, qui n'avait pas

M. Menahem Begin.

Le rol Hussein, qui n'avalt pas encore donné son accord à la date proposée par le département d'Etat et qui ignorait les invitations faites à MM. Sadate et Begin, aurait eu ainsi le sentiment que le gouvernement américain cherchait à lui forcer la main pour l'associer aux dépondents. main pour l'associer aux nego-ciations americano-egypto-israeniennes sur l'avenir des Pales-

# A Téhéran, la conjoncture défie toute logique de règlement qoi avait été écarté en février dernier au profit de ceini de M. Kurt Waldheim, vraisemblablement sous la pression de Washington. M. MacBride proposait, en effet, qu'un tribunal a du type Nuremberg » (qui servit à condamner les criminels nazis ao lendemain de la deuxième guerre mondiale) et non une commission de l'ONU chargée de juger le chah, soit en échange de quoi les otages seralent libérés avaot même le début du procès. On ignore encore si M. Bani Sadr va remettre sur le tapis un projet qui avait neguière ses faveurs. En tout cas. à en croire l'eotourage de

Téhéran. — Plus que jamais la conjoncture irantenne paraît dé-fier toute logique. L'incohérence apparente de certains dirigeants apparente de certains dirigeants. de la République Islamique, leurs de la République Islamique, leurs déclarations contradictoires, les demi-vérités des uns et les fan-tasmes des autres se conjugent pour désorienter les observateurs les plus attentifs de la scène poli-tique.

les plus attentits de la scelle pon-tique.

Que penser d'un ministre des affaires étrangères, par exemple, qui annonce, au cours d'une conférence de presse, avec une assurance imperturbable, q o e l'U.R.S.S. avait accepté une proposition du gouvernement iranien d'engager des négociations non pas avec le gouvernement de Kaboul mais avec les « combat-tants aighans de la liberté » (les insurgés) ainsi qu'avec les repré-sentants de l'Iran, du Pakistan « et peut-être aussi de la Chine » ? Le dément de Moscou (voir le Monde du 28 mars) est reproduit par la presse tranienne ce samedi 29 mars sans le moindre commentaire... Il serait vain de citer les cas quasi quotidiens de telles « informations » livrées à l'opi-nion pour des raisons qui échap-

pent à l'entendement... Le plus fâcheux est que les vrais problèmes qui minent la République islamique depuis sa naissance, et qui ne cessent de s'aggraver, sont rarement évoqués ou débattus publiquement. Pire, ou debattus publiquement. Fire, rien n'est entrepris pour redresser une économie agonisante, pour lancer ou relancer des grands projets de développement, pour ralentir l'extension du chômage. L'armée, la police, la gendement des pour des la company des la compa darmerie, dominées par des a comités populaires » élus, sortes de soviets autonomes et meon-trôles, sont virtuellement en état de paralysie. Les « comités isla-miques », les « gardiens de la révolution », qui sy sont prati-quement substitués pour main-tenir un semblant d'ordre, agissent le plus souvent à leur guise, passant outre aux directives des

selon la qualité ou le quartier de telle ou telle autre grande ville, des partisans de l'ancien règime sont libérés ou arrêtés, régime sont libèrés ou arrêtés, des hommes qui n'ont rien à se reprocher, par exemple des dirigeants de la communauté religieuse des Bahaïs, sont agressés, persécutés ou internés par des groupes de la natiques maigré les désaveux des plus bauts responsables de la République; des « féodaux » sont dépossédés de leurs domaines ou au contraire. leurs domaines ou, au contraire, bénéficient du soutien des milices peneticient du soulen des milices islamiques pour récupérer des propriétés occupées par des paysans sans terres : tandis que quarante mille appartements de « tagboutis » cles « ci-devant ») sont confisqués à Téhéran sans être pour autant attribués aux

De notre envoyé spécial mal-logés, des membres de la jet society de la capitale conti-nuent à mener grande vie dans les stations de ski environnantes. les stations de ski environnantes.

Tout rentrerait dans l'ordre, assure-t-on, après l'entrée en fonction du gonvernement qui serait désigné par le Parlement. Là encore vègne la plus grande confusion. Le deurième tour des élections n'aura pas lleu à la date prévue du 3 avril, le décompte des suffrages du premier tour étant encore loin d'être terminé. Pour des raisons mystérieuses, pour ne pas dire suspectes, les autorités ont en effet décidé de ne pas avoir recours aux ordinateurs, qui auraient pu fournir les résultats de la consultation d'une manière rapide et surtout précise. Ce procédé mécanique aurait eu au moins le mérite de réduire les risques de fraude et de faire l'écorisques de fraude et de faire l'éco-nomie de polémiques passionnées qui polarisent actuellement l'opi-nion.

Au train où vont les choses, le All train ou vont les choses, le deuxième tour des élections se déroulers dans un mois on peut-ètre même dans deux, personne n'étant en mesure de fixer une date précise. Une commission gouvernementale a été chargée de vérifier le bien-fondé de milliers de plantes formulées contre le

gouvernementale a été chargée de vérifier le bien-fondé de milliers de plaintes formulées contre le déronlement de la consultation. Mais rien ne dit qu'elle aura terminé son enquête dans le délai d'un mois qui lui a été imparti. En outre, ses conclusions, quelles qu'elles soient, seront prohablement contestées par l'une ou l'autre des parties impliquées.

Le Conseli de la révolotion, qui a désigné la commission d'enquête, est lui-même profondément divisé. Le président de la République, M. Bani Sadr, fait curieusement cause commuse avec les partis de l'opposition, en particulier les Moujahidin du peuple, en soutenant que la consultation a été entachée de graves et intolérables irrégularités ». Plusieurs de ses conseils au sein du Conseil de la révolution — par exemple, l'ayatollah Khamenei, dans un sermon radiotélévisé hier vendredi — baranguent les foules pour démentir les propos do chef de l'Etat. Et pour cause. Ils appartiennect au parti républicain islamique, qui disposerait vraisembiablement de la majorité absolue des sièges au sein du Parlement si la validité du premier tour des élections devait être confirmée confirmée

confirmée

Autre pomme de discorde : le sort des otages américains, l'un des principaux enjeux de la lutte pour le pouvoir ao sein de la République islamique. Ceux qui cherchent à affaiblir l'autorité dn chef de l'Etat défendent les thèses des « étudiants islamiques » qui détiennent les diplo-

mates américains. Ces derniers déclarait ven dred i l'ayatollah Khamenei après d'autres membres du Conseil de la révolution, ne seraleut l'ihér éa qu'après l'extradition du chah, faute de quol certains des otages seraleut jugés pour esplonnage. Seul le gouvernement américain (et non MM. Kissinger et Rockefeller, comme le soutient le chef de la diplomatie, M. Ghotbzadeh) est responsable de la fuite du chah en Egypte, proclament encore les adversaires du chef de l'Etat.

Les partisans do président Bani Sadr, qui souhaitent liquider ce Sadr, qui sonhaitent liquider ce centre du ponvoir » que constituent les cétudiants islamiques », cherchent désespérément un moyen bonorable de libérer les moyen bonorable de libérer les ciages. La « manœuvre de diversion » qui consistait à alerter l'opinion sur le « péril soviétique» a fait long feu. Les Iraniens, absorbés par les problèmes quotidiens, paraisseot insensibles au sort de leurs voisins afghans, pour lesquels ils n'ont d'ailleurs jamais éprouvé de sympathie particulière. La classe politique particulière. La classe politique dans aa grande majorité réserve son bostilité an seul «impérialisme américain » et. majgré ses doutes et ses réserves, affiche sa solidarité avec les « étudiants islamiques ».

#### Les efforts solitaires de M. Ghotbzadeh

M. Ghotbaadeh, qui n'a plus rien à perdre, est l'un des rarissimes dirigeants qui continuent à preodre pour cibie cenx qui tiennent en otage les diplomates a méricains. L'instaliation du chah en Egypte, la mise en échec de la procédure d'extradition engagée à Panams. la tension renouvelée entre Téhéran et Washington, rien ne paraît entamer sa volonté d'expulser les étudiants islamiques » de l'ambassade américaine ou attenuer à cet égard un optimisme qui semble ne pas devoir désarmet. Le chef de la diplomatie iranienne s'est rendo une fois de plus vendred! 38 mars chex l'imam Khomeiny pour soiliciter sa cantion explicite pour remettre les otages à la garde des forces de l'ordre. Inntile d'ajouter qu'il est reveno bredouille, le guide de la révolution l'ayaot éconduit à sa manière en observant l'éloquent mutisme cul lui est propre la révolution l'ayaot éconduit à sa manière en observant l'éloquent mutisme qui lui est propre...
Mis en minorité sur ce chaptire au Conseil de la révolution, le président Bani Sadr. beaucoup plus réaliste que son ministre des affaires étrangères, a cessé provisoirement de dénoncer la a multiplicité des centres du pouvoir s, qui ne paraît pas incommoder outre mesure l'imam et la majeure partie do Conseil de

incommoder outre mesure l'imam et la majeure partie do Couseil de la révolution. Le chef de l'Etat, visiblement, est à la recherche d'on processus de rechange pour metire un terme tout aotant à l'occupation de l'ambassade américaine qo'à la crise qui oppose Tébéran et Wasbington. Il a falt coovoquer en consultation trois hommes qui pourraient l'aider à troover une issue à l'impasse : M. Sean MacBride, ancien ministre irlandais des affaires étrangères. M. Léonard Boudin, avocat new-yorkais de la Banque centrale de Tébéran, et M. Jim Auburezk, ancien sénateur nin, le Tchad, le Laos et le Vietnam. La présidence du bureau de la conférence est revence à la France, pays hôte.
Conformément aux décisions prises à Lomé en décembre (le Monde du 19 décembre 1979), cette conférence a donc mis un tenne à la crise cuverte en 1978 par le « coup d'Etat » de M. Dan Dicko, qui avait retiré une partie de leurs attributions à trois de ses secrétaires généraux adjoints (le Monde du 1 « novembre 1978).

La charte de l'Agence, adoptée en 1970, avait introduit le principe de la collégialité au sein do secrétariat général. Le mauvais fonctionnement du secrétariat avait conduit l'Agence, trois ans plus tard, à confier au secrétaire M. Jim Auburezk, ancien senateur américain et représentant des intérêts traniens aux États-Unis. Tous les trois, arrivés dans la nuit de jeudi à vendredi, devaient être

de jeudi à vendredi, devalent être recus, ce samedi, par divers dirigeants de la Répoblique Islamique, dont le président Bani Sadr lui-même.

L'arrivée de M. MacBride a fait sensation à Téhéran. L'ancien chef de la diplomatie irlandaise, qui fut président d'Amnesty International, est l'auteur d'un projet

M. Massoud Rajavi nous a adressé une mise au point dan: laquelle il souligne que le titre « Moudjahidin contre clergé chitte » donné à l'article de notre envoyé spécial paru dans le Monde du 29 mars ne reflète pas le conteno de ses déclarations. Le chef des Moudjahidin précise que son mouvement ne combat pas le clergé chitte dans son ensemble et fait remarquer qu'une partie non négligeable de ce clergé n'est pas hostile à l'idéologie et à l'action politique des Moudjahidin.

Il rappelle à ce propos le ferme it soutien que l'ayatollah Talegbani et d'autres dirigeants religieux ont accordé à son mouvement. Il M. Rajavi souligne enfin qu'il n'a pris à partie que les seuls mollahs « réactionnaires » et que de nombreux jeunes mollahs militent an sein de son organisation.

# Un roman universel et prophétique. par Moua Sissung 500 pages

Une mise au point de M. Massoud Rajavi M. Massoud Rajavi nous a

# FRANCOPHONIE

L'Agence de coopération culturelle et technique remanie les structures de son secrétariat adopté un budget exceptionnel de 21485 000 F destinés à des « actions ponctuelles et urgentes » en faveur de plusieurs Etats défavorisées, notamment le Bé-nin, le Tchad, le Laos et le Viet-nin, le Tchad, le Laos et le Viet-

A l'issue de quarante-huit heures de débats, une conférence générale extraordinaire de l'Agence de coopération culturelle et technique s'est terminés tendi l'Agence de coopération culturelle et technique s'est terminée, jeudi 27 mars, sur une déclaration solennelle des ministres et chefs de délégation des trente-quatre pays membres ou associés et gouvernements participants (1) qui ont affirmé « leur volonité politique d'imprimer une impulsion nouvelle » aux activités de l'Agence francophone « en la dotant de structures encore plus efficaces ».

Conformément an souhait de nombreuses délégations africaines et de Paris, siège de l'Agence, la direction collégiale a été sup-primée au sein du secrétariat. Le secrétaire géoéral, actuellement M. Dankoulodo (Niger), ne sera M. Dankoulodo (Niger), ne sera plus assisté de secrétaires généraux adjoints, nommés jusqu'ici comme lui par la conférence générale. Ils seront remplacés par des directeurs généraux (éducation et formation, culture, coopération scientifique et technique, administration et finances), lesquels seront nommés lors do prochain conseil d'administration qui se réunira à Liège en juin.

Le conférence a d'antre part

La conférence a, d'antre part, (1) Avec l'admission, ? l'unanimité, comme membre associé de la Mautitanie, lors de la cooféreoce de Paris, la liste des Etais rembres ou associée et gouvernemeots participaois est la suivante : Beigique, Bénin. Burundi, Caoada, Ceotrafrique, Comores, Côte-d'Ivoire, Djibouti, la Domiolque, France, Gaboo, Halti, Haute-Volta, Libao, Luxembourg, Mali, Maurice, Monaco, Niget, Nouvelles-Hébrides, Ewaoda, Séoégal, Seychelles, Thad, Togo, Toniale, Vietnam, Zaire, Etais associés : Cameroun, Guinée-Bissau, Laos, Mauritanie, Gouvernemeots participants : Nouveau-Brunswick, Québec.

fonctionnement du secrétariat avait conduit l'Agence, trois ans plus tard, à confier au secrétaire général un « pouvoir d'ultime décision». Cette fois, le principe de la collégialité est ahandonné, ce qui devrait permettre de sortir de la quasi-paralysie dont le secrétariat général était frappé depuis au moins quinze mois-pour M. Xavier Denian (député au loiret), animateur de la délégation française depuis la fondation de l'Agence, ce résultat consitue un « succès », car il permet un retour à « une situation normale ». Il s'est également féllicité que, dans son intervention, M. Jean François Poncet, ministre des affaires étrangères, aut insisté sur la « vocation françophone de l'Agence» et rappelé que sa vocation était non pas le ghetto linguistique mais le « pluralisme culture! ».

JEAN-CLAUDE POMONTI.

es Sauliers de Saint-Pierre, les Oiseaux se cachent pour mount on souleve un pan de voile qui dissimule le Voilcon LEVICAIRE DU CHRIST est le premier roman qui vous fera pénétrer à l'inténeur de cet empire". (Sunday Times). Dès aujourd'hui,

Jésus avait dit

"Tu ne tueras point".

Aujourd'hui, son Vicaire les

met au défi. "Si vous voulez la guêne, soyez prêts à tuer le pape."

De notre correspondant

Rome. -- L'Impreneble, la mythique · organisation génolee · des Brigades rouges, s eubl eon premier gros revers. Quetre présumés brigadistes ont été tués à Gànes, jeudi 27 mars à l'aube, eu cours d'un échenge de coups de lau evec les carabinlers du - noyeu epéciel - du général Carlo Alberto della Chiesa. La veale opéraiton antiterroriste e'est déroulée simultanément dens tout le Plémont. Douze personnes ont été arrêtéee e cinq « bases » découvertes à Turin et à Blella.

Les enquêteurs continuent é garder le slience eur le développement de l'opération encore en cours. Dans l'appartement de Génes, où ont étà tués trole hommee et le propriétaire. Anne Maria Ludman, trente-trole ans. jusqu'ici incoupçonnée, les forces de l'ordre ont découvert un ersenel de deux mille cartouches, cinq pistolets. deux mitralilettes et deux projectiles é charge crause, einsi qu'un fichler détaillà de trois mille noms d'éventuelles victimes où étaient eoigneueemeni notées leure edressee, leure habitudes, etc.

- lie ont entin trappé le noyau d'acier des Brigades rougee - : quotidiene, redios, epécialistes du terrorisme, souligneni l'importance de cette opération menée à Gênes contre l'une des plus anciennes « colonnes » de l'orgenisation terroriste qui, juequ'ici, n'avait jamais été ent touchée. Dans cette ville de vielle tradition ouvrière, le groupe terroriste bénéficie d'un eoutier les usines plus fori même qu'à Milan ou à Turin.

Au printemps 1974, l'enlèvement du substitut procureur Mario Sossi était la première egression contre le magistrature. L'affeirà se termini sans effusion de sang, mais deux ans plus tard, en juin 1976, toujours dans cette ville, le juge Francesco Coco et son escorle étalent tués. Ce fut le premier essassinaf explicitement revendiqué par l'organisation

C'est eussi à Gênes que, pour l première fois le 24 janvier 1979, un ouvrier fut abattu par le groupe terroriste, Guido Rossa, syndicaliste communiste, a été exéculé pour avoir dénonce Francesco Berardi, ouvrier de l'Italeider qui diffusait dens l'usine les tracts freppes de l'étolie à cinq branches des Brigedes rouges. L'opération menée à Gànes par les parabiniers du « noyeu spécial » mon-

#### A travers le monde Chili

UN NOUVEAU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-RES a été nommé le vendredi 28 mars par le Général Pinochet. Il s'agit de M. René Rojas Galdames, ambassadeur en Espagne. Son prédécesseur, M. Hernandez Cubilios, avait été limogé à la suite de l'annulation de la visite que le chef de l'Etat devait faire aux Philipopines.

de l'Etat devait faire aux
Philippines.

A ce propos le président
Marcos a confirmé vendredi
qu'il enverrait sou représentant particulier pour présenter
ses excuses personnelles au
gouvernement chillen. Il a
affirmé qu'il n'avait pas voulu
dévoiles un le comaffirmé qu'il n'avait pas vollui dévoller sur-le-champ le « complot terroriste » contre luimème et le général Pinochet, afin de mener à bien l'enquête sur cette affaire. Plusieurs membres de la garde présidentieile et des « terroristes étraugere » ont été arrêtés. — (A.F.P., A.P., Renter.)

#### Espaane

L'ETA MILITAIRE a revendiqué, vendredi 28 mars, l'attentat qui a coûté la vie, le 25 mars, à Bilbao, au comte Enrique de Aresti, directeur d'une importante compagnie d'assurances. compagule d'assurances.
La victime « avait essayé de se moquer de l'ETA militaire en refusant de payer l'impôt révolutionnaire et en informant la police », indique le communiqué remis par l'organisation terroriste basque à plusieurs organes de presse du Pays basque — (A.P.P.)

M. JESUS SERRA SANTA-MANS, directeur d'une des plus importantes compagnies d'assurance espagnoles, a été enlevé vendredi 28 mars, à Barcelone par des incomnus, apprend-on de source policière — (A.F.P.)

### Portuga!

• SEPT ORGANISATIONS PORTUGAISES DEXTREME GAUCHE ont signé, vendredi
28 mars, avec le commandant
Otelo de Carvalho, l'accord de
constitution du Front d'unité
populaire (FUP) sur lequel
s'appuiera l'encien dirigeant
de la révolution d'avril 1974 pour se présenter à l'élection présidentielle, prévue à la fin de l'année. — (A.F.P.)

tre aussi que le réorganisation des forces de l'ordre en Itelle du Nord. décidée par le gouvernement de M. Cossige en décembre, en même temps que les décrets epéclaux antiterroristes, portent leurs fruits. Le général Carlo Alberto dalla Chiesa, le - euper-chasseur - de terroristes, comme le eurnomme le presse italienne, evalt obtenu la commande ment de la division de carabiniere Pastrengo (vingt-sept mille hommes, cent trenta chera), dont les compétences terriloriales e'étendent de Turin à Venise, sur toute la pielne du Pô. Le génàral devait centreliser toutes les enquêtes aur le terrorieme. Pour la première foie depuie 1945, un eutra générel de carabiniers, Eduardo Palombi, evait élà elmultanàment nommé prétet à Génes.

- Opération réussia, quatre morte, pas de prisonniers », ironise le quo-tidien d'extrêma geuche Lotta Continue, SI la majorità de l'opinion transalpine ea félicite du fait que cette fole-cl les carebiniere ont tiré les premiere, certaine se demandent e'il n'était pas possible d'éviter le messacre et de prendre les quatre présumée terroristes vivents. lie e'interrogent eussi sur le point de savoir al les carabiniers, sur ordre, n'ont pas dàcidé de ràpondre au terrorlame en employant ae mathode ; le atratégle de l'anéantissement ».

#### **Finlande**

### Un ambassadeur indiscret

De notre correspondant

Helsinki. - L'embaesade d'Irak en Finlande a récemment adraesà é quelques dizaines d'entreprises finlandaises un questionnelre qu'elles devalent relourner le 24 mars, il leur demandelt dee précielone eur leura raletione éventuelles avec sept entrapriese finlandalses nommament citées qui entretiennent dee relatione commercleles evac lereél. Dans la lettra é caractère « extrêmement confidentiel », rendue publique dane Heleingin Sanomet, le grand journal de le cepitale, M. Saleh Mehdl Amash, l'ambassadaur irekien, demende eusel eux entreprises de lui faire conneîtra les embres - elonietes ou juifs - de leur direction, il y e égelement dee questions sur les rapporte de propriété des entreprises, leur eituation financière, etc.

Le ministère des affeires àtrangàrae finlendais, géné per le bruit qu'e provoquà l'initiative iraklenne, a été salei de l'affeire. Il devralt convoquer l'embesesdeur Irekien 4 aon retour, en avril, de Begded. C'est un problème plulôt épineux pour les autorités finlandalses. L'Irak est devenu le perieneire commercial le plue important de la Finlande au Proche-Orlent.

De larges perspectives s'ouvrent pour les constructeurs tinlandeis, notamment un important contrat qui devrait étre signé au printemps en vue de le planification et de la construction de trois villes camieons.

#### Des tâches politiques importantes

Ce n'est pas la première foie

que l'ambassadeur fait parier de lui à Helsinkl. Il y e deux ens. ziors que les Finlandais éteient an train de négocier d'imporlentes commendes evec Bendad. l'ambessadeur evalt réussi, diton, a empêcher le renouvellemant du permis de sélour d'un étudisnt II banais en mauvais tarmes evec l'ambassade. Le chat de la mission irekienne eemble svoir une feiblesse pour le paye de Sibellue dens lequel Il compterelt a installer définitivement. Ce diplomate qui s'étail vu confler des tâches politiques Importantes dens son pays aprèe le coup d'Etet en 1968, fut d'abord nommé ambassadeur à Moscou en 1972 à la suite de querallee politiques et, enfin, à Helainki en 1975.

PAUL PARANT.

#### Afghanistan

### L'Inde et l'O.L.P. estiment que la crise ne peut être résolue que par des «mesures politiques»

M. Arafat a déclaré veudredi 28 mars à Mme Gaudhi qu'il usait de ses « bons offices » pour trou-ver une solution « acceptable » au problème afghan. Le président de l'O.L.P., qui est arrivé vendredi à New-Delhi pour

une visite de deux jours, a eu avec le premier ministre indien des le premier ministre indien des entretiens qui, seloo le porte-parole du ministre indien des affaires étrangères, ont porté sur les voles et moyens de règler la crise afghane. Le porte-parole a indiqué que l'Inde et l'O.L.P. étalent convenues qu'une solution au problème afghan ne pouvait être trouvée que par des « mesuêtre trouvée que par des « merures politiques et diplomatiques »
et non par la confrontation militaire. «Il y a identité de rues
entre l'Inde et l'O.L.P. sur l'approche du problème », a-t-il dit.
Mme Gandhi, selon la mème
source, a indiqué que l'Inde s'efforçait d'améliorer ses relations
avec le Pakistan, avant de s'engaser dans une initiative importante ger dans une initiative importante pour régler la question afghane. Elle va envoyer un émissaire à Islamabad pour mieux connaître la position pakistanaise sur l'Af-

la position paristantaise sur l'Arghanistan.

A Ténéran, le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ghotbeadeh, a réaffirmé vendredi, en dépit du démenti soviétique, que les autorités soviétiques avaleut accepté le principe de négociations

directes sur lep roblème afghan entre les pays de la région et les parties concernées. M. Ghothzadeh, qui venait de rencontrer l'imam dui venait de rencontrer l'imam Khomeiny, a répété les déclara-tions qu'il avait faites le 25 mars dernier ao cours d'une conférence de presse. (Le Monde du 27 mars.) A Moscou, où la presse soviéti-que continue à faire le sileuce sur la visite à Kaboul et à Islamabad de M. Malmierca, ministre cubain des affaires étrangères et son

des affaires étrangères, et son offre de bons offices (le Monde des 28 et 29 mars), l'agence Tass s'étonne de la mansuétude des autorités iraniennes à l'égard des qui menent « une oction subversive (...) contre le gouvernement lègal de la République démocratique afghane ».

#### Cinquante exécutions par jour

Les Soviétiques, exaspérés par la résistance aighane, utilisent du napalm et se ilvrent à des représailles « très violentes » contre les rebelles et les populations civiles, a déclaré, vendredi 28 mars, à Washington, le secrétaire d'Etat adjoint, M. Christopher. S'adressant à un club de journalistes, M. Christopher a souligné que, selon les rapports en possession du gouvernement américain, « les Soviétiques ont détruit des villages

### Japon

### La condamnation d'une jeune Laotienne illustre la sévérité de Tokyo envers les réfugiés «illégaux»

De notre correspondant

Tokyo. — La justice japonalse a condamné, veudredi 28 mars, une jeune réfugiée laoitenne, entrée au Japon avec un passeport thallandais, à six mois de prisou et deux mois de probation, pour avior violé la ioi sur l'immigration. Mile Chan Mel-lang, d'origine chinoise, mais de nationalité laoiteune, était entrée au Jepon en 1977.

en 1977.

Elle a été arrêtée en octobre dernier, plus d'un an après l'expiration de son visa de touriste. Le tribunal a rejeté les arguments de la défense demandant qu'elle soit patiés comme une réfluciée extrila défense demandant qu'elle soit traitée comme une réfugiée « arrivée par bateau » (boat people). Ce jugement du tribunal de Tokyo est significatif de la politique que mène le Japon à l'égard des réfugiés indochinois entrés porteurs d'un passeport d'un pays tiers et qui tentent de vivre sur l'archinel.

l'archipel.

Les autorités japonaises renvoyent ces personnes dans leur
pays supposé d'origine, quelle que
soit leur véritable nationalité.
Près de deux cents d'entre elles
vivent actuellement en situation
illégale. Elles travaillent dans des
bars. Les avocats de Mile Chan
ont fait valoir que sa condamnation, comme le sort réserré à ces
réfugiés « illégaux » va à l'enconire des principes humanitaires
internationaux. Les autorités

japonaises affirment pour leur part que la clémence constitueait un précédent pouvant faire juris-prudence, notamment dans le cas des Coréens voulant s'installer au Japon. L'année dernière, le Japon a

L'année dernière, le Japon a assoupil sa politique, longtemps particulièrement stricte pour le pays le plus riche d'Asie, à l'égard des réfugiés indochinois.

Actuellement, mille trois cent quatre-vingt-cinq « résidents temporaires » suivent des cours de japonais dans vingt-quatre centres en viue de leur installation définitive. Cependant se pose encore pour le Japon la question de la signature du traité sur les réfugiés dans le cadre des Nations unies. Apparemment, les Japonais, qui seront parmi les cerniers des grands pays à signer ce traité, ne sont guère pressés de s'exécuter. Si le Japon accepte les dispositions de ce traité, les réfugiés auront, en principe, les mêmes droits et devoirs que les résidents étrangers de l'archipel. Cette question prend un caractère politique dans la meuro de le cett accorde par prend un caractère politique dans la mesure où elle est invoquée par les Coréens résidant au Japon, et qui estiment, étant l'objet de descriminations, qu'ou doit s'occu-per de leur sort avant celui des nouveaux venus s.

PHILIPPE PONS.

entiers à l'explosif et ou napalm, (...) laissant derrière eux des morts et des blessés ». Il semble de plus en plus évident qu'en plus des gaz de combat incape-citants, ils emploient aussi des

e leur i repus le declir de leur intervention, les Soviétiques avalent fait quelque quinze mille prisonniers pour des motifs politiques.
Une cinquantaine d'entre eux, at-til poursuivi, sont exécutés toutes les muits, principalement à Raboul.

D'autre part selen les infar.

D'autre part, selon les infor-mations parvenues à New-Delhi, la province de Kunduz, proche de IURSS, seralt actuellement de l'U.R.S.S., serait actuellement le théâtre d'une forte résistance antisoviétique. Les maquisards islamiques auraient pris le contrôle de la capitale proviuciale le 19 mars, incendié les prisons et les bâtiments officiels, et luis trants. Soviétiques des prisons et les bâtiments officiels, et luis trants. résistants musulmans repliés à Peshawar, au Pakistan, font aussi état d'importants affrontements dans plusieurs régions du pays.

#### UNE LETTRE DE L'AMBASSADEUR D'U.R.S.S. M. Tchervonenko, ambassadeur de l'U.R.S.S. en France, nous

L'ambassade de l'URS.B. en France a été extrémement sur-prise de voir votre journal publier dans son numéro du 27 mars dernier les propos d'un certain Mike Barry (1) ayant un caractère antisoviétique caractèrisé, et complétement contraires à la réalité.

tèrisé, et complètement contralres à la réalité.
Ce personnage est allé jusqu'à
dire que des femmes et des
enfants afghans sont déportés
vers l'Union soviétique. Il a réactivé les allégations mensongères
sur l'emploi du napalm et des
gaz en Afghanistan. L'Union
soviétique s'en tenait et s'en
tient rigoureusement aux dispositions des accords internationaux auxquels elle est partie, dont
le protocole de Genève de 1925,
Et de façon générale, l'URSS,
curre pour la mise au point
d'un scoord interdisant et supd'un accord interdisant et sup-primant les armes chimiques. Vous vous rappélez sans aucun doute que l'agence Tass a dé-menti officiellement de telles éucubrations et que votre journai du 7 mars dernier en avait informé ses lecteurs et est, en conséquence, au courant de l'état reel des choses.

(1) NDLR — Il sagit d'une conférence de presse de M. Mike Barry, envoyé de la fédération internationale des droits de l'homme à la frontière pakistano-arghane.

### Arrestations et condamnations en U.R.S.S. en Tchécoslovaquie et en Pologne

interné dans un asile psychiatri-que, a annonce la femme de l'ani-mateur des syndicats libres. Agé de trente-six ans, il a dejà passe neuf ans dans des hopitaux psy-chiatriques. Un autre participant neuf ans dans des hopitaux psychiatriques. Un autre participant au mouvement syndical libre, le mathématicien Mark Morozov, qui avait été condamné à cinq ans de relégallon pour c'diffusion de colomnies anti-soviétique, a été arrêté à Vorkoutaet inculpé de « propagande ontisoviétique ». Il risque une condamnation à dix ans de camp.

D'antre part, une journeliste néerlandaise, Mme Connie Brood, a été atrêtée jeudi 27 mars à l'aéroport de Moscou e'ors qu'elle s'apprétait à gagner Amsterdam, Mariée à un Soviétique, Mme Brood vit depuis six ans à Moscou. Elle travaille pour les éditions soviétiques Progress et pour la télévision néerlandaise. L'ambassade des Pays-Bas u'a pu prendre coutact avec elle. Elle serait «soupconnée de rouloir exporter des diomants».

A PRAGUE, la pelne de irois ans et demi de prison infligée en novembre dernier à M. Alfred Cerny pour avoir distribué des publications illégales de l'écrivain Jaroslav Savrda, qui purge luiméme depuis le mois d'aoûi dernier une peine de deux ans et demi de prison a été confirmée en appel. Cité comme témoin de l'accusation en procès des membres du VONS en oclobre dernier, il u'avait pas chargé ses amis du Comité de défense des personnes injustement poursuivies,

personnes in justement poursuivies,

• A VARSOVIE. MM. Adam
Wojciechowski, représeutant

En U.R.S.S., M. Vladimir d'Amnesty International en Po-Borissov a été arrêté le jeudi logne, et Anatol Lawina, rédac-27 mars à Leulngrad et aussitôt teur à la maisoo d'édition clandestine Nowa, publiant des revues destine nowa, punitari de dissidentes, se sont vu respecti-vement infliger des peines de deux et trois mois de prison pour avoir distribué des tracts appe-lant la population à boycotter les élections législatives du 23 mars

élections législatives du 23 mars dernier.

D'autre part, le parquet de Varsovie a lancé un mandat d'arrêt à l'encootre de M. Miroslaw Chojecki, membre du Comité d'autodéfense sociale-KOR. Il est actusé d'avoir, en février dernier, rècupéré avec la complicité de certains employés une machine à imprimer destinée à la ferraille, ce qui est interdit par la loi et est sanctionné par des peines allant de six mols à cinq ans de prison.

• a Un appel pour Sakharou ».

— MM. Marek Halter et BernardHenri Lévy, adressent « un appel
solennel et pressant ou président
de la République et ou gouvernement français pour qu'une invitation personnelle lui soit de toute
urgence odressée : seule, en effet,
une démarche officielle, émanant
des pires bautes instances de une démarche officielle, émanant des plus hautes instances de l'Etot, oura quelque chance oujourd'hui, à la veille des Jeux olympiques de Moscou, de contraindre les autorités soviétiques d'accèder au voeu du physicien r. (Selon des déclarations faites à Moscou par sa femme, il soubaiterait émigrer.) Ils demandent eux Français d'appuyer leur demande (comité des Droits de l'homme, Moscou 1980, 7, rue La Fayette, 75009 Paris). Fayette, 75009 Paris).

#### A Athènes

### Mme Veil a prononcé un réquisitoire contre les atteintes aux droits de l'homme

Athènes (A.F.). — Mme Simone Veil, présidente du Parlement européen, s'est ilvré le samedi 24 mars, à un vibrant réquisitoire contre toutes les formes d'atteinte à la dignité et aux droits de l'homme, et e souligné le rôle que l'Europe pouvait jouer dans la défense de ces droits fouda-

morts et des blessés». Il semble de plus en plus évident qu'en plus des gax de combat incapecitants, ils emploient aussi des agaz mortels».

« Les réclis d'atrocités [commisses par les Soviétiques], de vrais récits, a-t-il ajouté, ne vont cesser de nous parventr en plus grand nombre, à mesure que les Soviétiques essaient de pacifier un pays qui résiste.» Soulignant qu'il tenait à être clié, le secrétaire d'Etat adjoint a encore affirmé que, depuis le début de leur intervention les Soviétiques estatent des accords d'Helsinki, et des des des des doits de leur intervention les Soviétiques en plus du cation des accords d'Helsinki, et

déclaré que « si l'on considérait la jacon dont certains pays (...) ne respectent pas ces accords, jorce était d'admettre que cette appro-che a des limites qui jont dire à che a des limites qui jont dire à

che a des limites qui font dire a certains qu'il s'agit là pour l'Europe d'un jeu de dupes ».
On peut se demander, a-t-elle poursuivi, si « de tels accords permettent une amélioration réelle de la situation des citoyens dans les Rtots concernés ». Mme Veil a dénoocé toutes les formes de recleme dent le s'incisme jeutré » a dénoocé toutes les formes de racisme dont le « racisme feutre » contre les immigrés et les margi-naux. Elle a stigmatisé le « mythe de la réussile » qui aboutit à vou-loir fabriquer des « génies » et des « surhommes » et à « cette effarante expérience dont on voudrait penser qu'elle n'est qu'une supercherte. d'une banque de sperme de prix Nobel n. « Le meilleur des mondes est atteint. Hiller n'est pas loin », a-t-elle dit.

El Salvador

### Le mouvement de grève générale a pris de l'ampleur cents policiers et militaires afghans, ainsi qu'une cinquantaine de membres du parti Parcham de M. Karmal Babrak, Les l'ampleur, vendredi 28 mars, à M. Julio Flores, autre dirigeant résistants musulmans rapités

portes.
Il règne dans la capitale une atmosphère presque irréelle de tension, de malaise et de peur. La population, encore trauma-

tisée par le meurtre de l'arche-vêque de San-Salvador, s'attend à une nouvelle flambée de vio-

à une nouvelle flambée de violence à l'occasion de ses funéraules diroanche.

Les organisations de gauche
ont convoque à cette occasion la
pius grande concentration de
masse qu'alt jamais connue le
pays. Les autorités, de lenr côté,
multiplient les appels au calme
et s'appretent à prendre les plus
strictes mesures de sécurité.
Pendant ce temps, des dizaines de
milliers de Salvadoriens coutinuent de défiler dans la cathédrale pour se recuellir devant la
dépouille mortelle de Mgr Romero.

mero. Vingt prétres, religieux et eminaristes out entame une grève de la faim. Ils réclament « la fin de la répréssion contre le peuple » et rejettent toute la responsabilité de l'assassinat de Mgr Romero sur l'oligarchie, les forces armées, la junte de gou-vernement, la démocratie chré-tlenne et même quelques evêques de droite.

D'autre part, une certaine confusion régnait vendredi à San-Salvador à propos du sort de San-Salvador a propos du sort de M. Juan Chacon, secrétaire géné-ral du Bloc populaire révolu-tionnaire. Se référant à des sources gouvernementales, l'am-bassadeur des Etats-Unis, M. Robert White, avalt annoucé le matin, la mort de M. Chacon dans un attentat. Au cours d'une brève apparition faite le soir même à l'université, le secré-taire général du B.P.R. a estimé

Le mouvement de grève générale a commence à prendre de l'impérialisme y an k e s.
i'ampleur, vendredi 28 mars, à M. Julio Flores, autre dirigeant
San-Salvador. Tous les transports
du B.P.R., a pour sa part dépublics sont paralysés, de nombreuses usines ont fermé leurs
de M. Chacon aveit pour objectif
portes.

de M. Chacon aveit pour objectif de « détourner l'attention de l'assussinat de Mgr Romero ».

A San Jose de Costa Rica, M. Oscar Menjivar, ministre de l'économie et M. Jorge Villacorta, vice-ministre de l'économie et M. Jorge Villacorta, vice-ministre de l'économie et M. Jorge Villacorta, vice-ministre de l'agriculture ont confirmé jeur démission du gouvernement salvadorien. Ils ont expliqué que jeur décision, et celle du ministre de l'éducation, M. Colindres, réfugié au Mexique avaient été prises parce qu'ils refuseient de « participer à une querre » dans laquelle ils ne von-laient « absolument pas être impliqués ».

Ils ont d'autre part déclaré que le climat de violence actuel a pour objectif d'empècher toute possibilité d'entente entre le gouvernement et la gauche, et que l'assassinat de l'archevêque de San-Salvador à fait perdre tout le bénéfice des réformes eugagées par la junte de gouvernement. Ils ont enfin mis en cause le rôle joué par certains militalres dans la répression. Selon MM. Menjivar et Villacorta, de hauts responsables des forces armées ont déclaré récemment à la junte de gouvernement qu'ils se considéraient « en état de guerre et que les civils devaient passer au second plan ».

(A.F.P.).

● Le collectif « Pour une Eglise du peuple » (1), précise qu'il fait partie des organisations qui appeiient à participer à une manifes-tation silencieuse qui aura lieu à 17 heures, le dimanche 30 mars, jour des obsèques de Mgr Romero devant l'ambassade du Salvador, 12, rue Galilée, Paris (16\*1.

(1) Secrétarist : MALINTRAT, 63150-Aulust.

# Le Monde

parti et ce dans le

abardant in abardant in continue ren-continue per per rections per per transfer to louis de liberadoù Africa state, M. de - se permetten da THE THE ROOM ADDRESS. C. Perber & Subore

etiment qu'un che

are derived in the later and t

### Un sujet de conversation

I'V GROUP CEPANY & if tuter, wendras. describe A SE JA AT ME DIFFERENCE to Turner pour us demoinscales, consile comprés **我为我没想** "ME 22 AN 23 THATE, " to the house ou ther co Sells Co 12 gue the an nicitert, Michel Maton. POS 23 M 134 CATO percent, Jesus and in in unergresident, Michel Charles the Co 1000 Car 24

Withel Protestowner of 5:50° (PP PP PP P) P4 THE THE LOS CHAPTE WAT one engight imities, est was on west prepert - - In a esteriorement

35 m 2 m 2 m

STATE OF BE

Mr Chiten

CON 2 345

20020-00

BOL E S.

Chair Se

Le. De

Hon 3164

et certai

COLUMN .

. In honores, se habitate, in the income - Titl 4 a landgra-7 art et Locatures conf erra, fan veldir gwe ber Latters De le saile Title of danner & persen gen The second on book se à partourit pour ge Ther is tablemans of dette se the au contra percha: l' Vice Pinton e estimb, &. is the entions que des. "H: : 12 20 Fessistance, Lar. int in fEtat s'est declare . Talle to a volonte untratte, Ter 1 det manifestoe à Oridansi.

combien de v écologistes présidenties



# politique

### LES JOURNÉES PARLEMENTAIRES DU R.P.R.

## marche de M. Chirac vers la candidature

De nos envoyés spéciaux

Saint-Raphaël. — La volonté des gaullistes de minimiser leurs divergences et de valoriser leurs convergences était évidente vendredi soir 28 mars au terme des trois journées d'études du groupe parlementaire R.P.R. L'affaire Debré elle-même n'a jeté qu'un trouble relatif dans cette réunion. Un seul parlementaire, M. Antoine Rnfenacht, député de la Seine-Maritime, a demande que soit recherchée une solution pour que l'ancien premier ministre retrouve sa place

parmi les siens et pour que la question de la participation R.P.R. à l'élection présidentielle soit enfin ouvertement abordée. Tous les autres parlementaires ont souhaité l'apaisement, mais aucun n'a pris fait et canse pour M. Debré. Ceux qui étalent proches de lui convenaient même que, dans la compétition présidentialle, la candidature de M. Jacques Chirac serait plus profitable que la sienne pour le gaullisme. Le président du R.P.R. voit donc — en raison

meme de cet incident - sa position renforcée au sein du parti, et ce dans la mesure on les cadres et les élus du monvement, tout comme les militants, estiment qu'un candidat gaulliste M. de Lipkowski, député de Charente-Maritime, abordant le thème de la détente, indique vendredi matin: « Ne demandons pas de la détente ce qu'elle ne peut pas nous donner. Ne mettons pas dons trade, s'est également toujours la détente ce qu'elle n'o jomais comporté : ni désarmement idéclamation. »

ò la détente ce qu'elle ne peut pas nous donner. Ne metions pas dons la détente ce qu'elle n'o jomais comporté: ni désarmement idéo-logique ni renoncement à toute

competition entre les deux sys-tèmes dans la majeure portie du monde, » A propos de l'invasion soviétique en Afghanistan, M. de

Lipkowski indique : « Ni le gaul-lisme ni le refus d'alignement sur

les Américains no permettent de justifier la lenteur que nous ovons

mise à condamner un droit que

nous considérons comme essencelui des peuples à disposer

d'eux-memes, »

MIRIMIS

ne doit pas se lancer dans une campagne uniquement pour porter témoignage sur les idées, mais d'abord pour recuellir le plus grand nombre possible de suffrages. Chacun semblait donc considérer qu'un projet de candidature Debré était voue à faire long seu à plus ou moins brève echéance.

Les élus gaullistes réunis à Saint-Raphaël ont été sensibles au ton sans agressivité du discours de clôture de M. Chirac, prononce devant plus de deux mille sympathisants réunis sous un chapiteau, ainsi qu'au conteun idéologique de ce texte, ce qui les a renforcés dans leur conviction que le président du R.P.R. se comporte reellement comme un candidat

Se gardant de toute allusion à l'affaire-en debars de iaquelle îl veut affecter de se tenir, M. Chirac a en effet présenté des conceptions qui apparaissent comme autant de contrepoints de celles de M. Giscard d'Estaing, dont le

taire général du R.P.R., indique que depuis octobre 1979 des « problèmes » ont surgi dans douze fédérations sur les cent que compte le R.P.R. Faisant ensuite le bilan des quarante-sir élections

partielles qui ont en lieu depuis les élections cantonales de mars

1978, M. Pons note que sur treize primaires an sein de la majorité, le R.P.R. a devancé dix fois I'U.D.F. Le semétaire général du mouvement gaulliste déclare à ce

mouvement gaulliste déclare à ce sujet : « La tendance montre que les candidats portant officiellement l'étiquette R.P.R. ont bénéficié d'une confiance accrue des éccieurs, ben que dans vingtitois des quarante-nix élections cantonales partielles il n'y ait pas eu de candidats invertis par le R.P.R. » Estimant qu'il s'agissait là d'une « obsence inadmissible » il a estimé qu'il faut remédier à cette « insuffisance ».

Les parlementaires consacrent leur séance de travail du ven-

leur séance de travail du ven-dredi après-midi à un débat de politique générale. M. Hector Rolland, député de l'Allier, critique vivement « lo fablesse

de ceux qui nous gauvernent » et se moque de « la sinistre société

ilbérale orancée ». Evoquant la perspective de l'élection présidentielle, M. Rolland relève que plus le résultat du candidat R.P.R. sera important, « meilleure

sera la suite ». Ce candidat. précise-t-II, doit

ce candidat, precise-t-il, doit être « un homme de caractère et de tempérament ». Après une courte interventiou de M. Robert Galley, ministre de la coopération, qui présente des exemples de chômeurs ayant créé

des entreprises, M. Pasquini, de-puté de Haute-Corse, évoque

« l'otteinte considérable et essen-tielle à l'unité nationale » que l'an

constate en Corse.
« Neus vivons, ajoute-t-il, ce

est d'assurer la légalité républi-caine. C'est une erreur colossale! L'Etat doit se mettre en mesure

l'expédient provisoire qui

n'avoir jomais à l'assurer par

nom n'a pourtant jamais été prononcé. Il a, en quelque sorte, déjà présenté l'esquisse d'un autre choix pouvant ouvrir une alternative. Sa contestation du pouvoir actuel n'en est pas moins severe puisqu'il doute de » la capacité de la France de faire face à son destin », puisqu'il dénonce - un pouvoir à l'imagination courte mais aux chimères tenaces - et ironise sur - la majorité qui ne se voit pas vieillir », puisqu'il met en garde contre » l'Etat qui a l'aissé ee dégrader son antorité » et puisque, enfin, il fait allusion à des propos de M. Giscard d'Estaing en évoquant l' » an 2000 » on en lançant qu' » il

ne suffit pas de gérer, il fant vouloir la France ». La nation de nouveau exaltée, le rassemble-ment de tout le peuple une fois de plus souhaité, la promesse de devenir le chef de file des peuples qui ne veulent pas enccomber sont autant de thèmes gaullistes que M. Chirac juge plus actuels que jamais, malgré les apparences. Décrivant ces grands principes à restaurer, le

maire de Paris y ajoute la culture qui doit être • pluraliste • et la jeunesse qu'il faut détourner du » narcissisme » ou du » nihilisme », et il ne répugne pas à oser de » grands » mots — que d'ailleurs son anditoire applandit — comme l'héroïsme, la gloire, la grandeur, le courage, l'histoire. Des mots qui, il est vrai, avaient quelque peu dieparu dn discours politique depuis le départ de de Gaulle. Et en l'entendant affirmer : « Il suffit d'un seul homme de caractère pour changer le cours des choses qui se défont », ses anditeurs ont pense sans hésiter qu'il s'agissait là d'un autoportrait.

Tous les autres discoors autendus à Saint-Raphaël ont confirmé que la contestation des gaullistes e adressait bien, au delà dn gonverne-ment, au chef de l'Etat lui-meme, Aucnne contre offensive ne s'étant esquissée, ces journées parlementaires out blen montré que la marche du président du R.P.R. vers une candidature à l'Elysée est irréversiblement commencée et que la grande majorité des élus du monvement y sont ou favorables ou résignés. ANDRÉ PASSERON.

le chapiteau dressé sur le port et mieux » (sous-entendu que de Saint-Raphaël. l'actuel president de la Républi-

affaires ».

M. Labbe déclare ensuite : «La

poie politique qui s'oupre devant nou: pa nous mobiliser et exige notre totale unité. La détruire reste l'ambition de ceux qui nous ne nous veulent pas du bien. Il fout la renforcer et pour cela lutter contre nos mouvements internes, y compris nos mouve-ments d'humeur.»

#### L'affaire Debré

Ao cours du débat, M. Antoine Rufenacht, député de Seine -Maritime, évoque « l'affaire Debrès en ces termes. « Nous avons oppris de monière quasi fortuite que Michel Debré ne seratt pas là. Je souhaiterais que le plus ropidement possible nous oyons romament possioie nous oyons un débat approfondi (au sein des instances du mouvement) avec Michel Debré sur la question qui o été évoquée entre lui et certains o ete epoquee entre lui et certains dirigeonts; parler de politique sans porier du problème qui foit la une de to presse nationale et régionale est un peu tréel, s
Alnsi mis en cause, «encouragé» par les applaudissements qui ponctuèrent les propos de M. Rufenacht, M. Labbé répond

un peu laborieusement — qu'il n'a pas évoqué le départ spectaculaire de M. Debré « pour ne pos
engager une sorte de polémique
et éviter de donner à cet évènement plus d'importance qu'il n'en o au fond ». Se campant en a homms de l'unités, il affirme qu'il a fera tout » pour ne pas « faillir o cotte tache » et ajoute que, de toute façon, M. Debré l'intention de rester à Saint-

M. Comiti observe que l'on ne peut confandre « un fait divers peut confidacie « un fatt divers avec les problèmes fondamentaux de notre pays». M. Falala, qui préfère parler des « problèmes de tous les jours que connaissent les Fronçais». garde l'espoir qu'ells reviendra car « il y a toujours une gronde fomille gaulliste». Faisant ensuite allusion à « un ancien ministre de l'agriculture» qui avait fait a autre chose M. Claude-Gérard Marcus, député de Paris, estime que « la politique fronçaise change de politique fronçaise change de discours en discours ». Il rend également bommage au président Sadate, « qui n'o pas hésité à dire publiquement qu'il restait l'omi du chah d'Iran ». Evoquant les problèmes agricoles, M. Michel Cointat, député d'ille-et-Vilaine, souligne la ténacité avec laquelle Mine Thatcher défend les intérêts de la Grande-Breiseme et ajoute :

ture » qui avait falt « dutre chose

de Saint-Raphaël.

M. René Laurin, maire de Saint-Raphaël, souligne la volonté des gaullistes « de reconqueir le pouveir et d'être aux mieux à la tête du poys? » Sur ces paroles e impénétra-bles », la discussion se termine

bles », la discussion se termine et tous les parlementaires gagnent le port, où doit avoir lieu le discours de M. Chirac. En chemin, les élus commentent « l'affaire » : « Cela o moins d'importance dans la perspective de l'élection présidentielle que dans celle de l'ovent du R.P.R. et de sa légitimité », note M. Seguin, « mais, cela dit, Jacques Chirac n'est toujeurs pas candidat ; or il est difficile de ne pas l'être soi-même et d'empêcher les autres de l'être! » de l'être! »

Bref, tous regrettaient le départ de l'ancien premier ministre du général de Gaulle, beaucoup ju-raient de cl'amitiés qu'ils lui portaient et souhaitaient son retour, mais aucun ne manifestait l'intention de le suivre sans délai. Un état d'esprit que M. Chirac devait résumer, en in-diquant: « J'avais dit à Michel Debré de ne pas partir car les absents ont toujours tort. »

#### LE MAIRE DE PARIS : le verbe et non le discours.

En préambule de son discours M. Chirac indique que M. Claude Labbé incarne l'unité du gronpe R.P.R., puis le président du mouvement gaulliste déclare que l'opinion publique est déroutée par l'a irrédité » de la situation politique. Il en voit les preuves dans l'attitude de la grache « dont l'attitude de la gauche « dont l'unité est impossible mais demeure l'illusion fondamentale » et dans celle de la majorité « divisée n'avait pas, avant cet « incident », contre elle-même ». Pour lui « ces contradictions sont suffisamment projondes pour contribuer à la démobilisation et ou doute ». Elles témoignent « des tensions qu'un pouvoir à l'imagination courte mais aux chimères tenaces peut masquer pendant un temps mais pas indefiniments. M. Chirac ajoute: «Si la France, plusieurs ajoute : «Si la France, pusseurs jois dans son histoire, a été bien près de sc perdre, chaque jais en effct le danger extrême o trempo le caractère de quelques hommes

lances et les foiblesses, ont foit lever les forces du renouveau. » Le maire de Paris définit deux principes d'action sur lesquels, dit-il, « tout Français devrait pouvoir nous rejoindre » : « premièrement lo nation reste le seul gorant de natre liberté; deuxièmement il foot convier sons relâche les Français à surmonter leurs divi-sions r. M. Chirac indique : « Ja n'oi pas besoin de prêter l'oreille pour entendre le ricanement de tous ceux qui ont rendu leur orrét en proclamant la fin des nations et, notomment, que la France est près d'achever so course dans l'histotre comme nation libre et indépendante, » Faisant référence à l'attitude du général de Gaulle, l'ancien premier ministre déclare : « Voilà qui prouve qu'il est par-fois plus facile de vaincre tout un peuple qu'un homme seul et qu'il suffit d'un seul homme de carac-tère pour changer le coure des choses qui se défont, » Préconisant un « nouveau dialo-

gue avec le monde de la culture », il ajoute : « La majorité ne se poit pas vicilir et c'est ce qui risque deman de lo rendre caduque. »

Après avoir estimé que la dé-mocratie « o dégénéré peu à peu en organisation de l'irresponsabi-lté ». M. Chirac souligne que « seul le rassemblement du peuple tout entier est capable de briser le cercle magique de l'irrespon-sabilité et des divisions car c'est saoute et des atomons car Cest la seule voie qui permette de re-trouver ce que le général de Gaulle oppelait la légitmité pro-jonde de la Fronce s. « Il est en effet indispensable, poursuit-il, de dépasser le mament présent qui n'est qu'un moment aléatoire du n'est ju'un moment aléatoire du nevelle itansais pour seriouver la peuple français, pour retrouver la dimension de l'histoire. (...) Il ne servirait à rien de s'interroger sur l'on 2000 st l'an y perd l'esprit de ce qu'est lo France et de ce que nous lui derons, » M. Chirac conclut en déclarant que la France est « à la fais République et royoume, démocrotique et légitimiste, chose de tous, dont tous timiste, chose de tous, dont tous sont co-responsables, et remise por eux, constitutionnellement, à un seul. Ce seul o la très haute charge de proferer la plus grande exigence nationale, d'être le verbe du peuple tout entier — le verbe et non le discours. [...] Il ne suffit pas de gérer, il faut vouloir la France. >

LAURENT ZECCHINI.

### Un sujet de conversation à l'Élysée

M. de Lipkowski affirme que la déclaration du président de la Rêpublique sur l'antodétermination du peuple palestinien n'est pas

M. Velèry Giscard d'Estaing e reçu é déjauner, vandradi mars, les principeux dirigaants da l'Union pour le démocratia Irancaise, dont le congrès a eu fiau, les 22 at 23 mars, à Orléans. Les hôtes du chet de l'Etat étalent MM. Jeen Lecanuet, président, Michel Pinlan. délégué générel, Jean-Pierre Fourcade, vice-président, Michal Duralaur, Michel Ponielawski et Remard Stast, membres du cansell national. Les qualre derniers cités étaient invités en tant que membres du comité da coordination, qui avait préparé

L'entretien a essentiellement porté sur la cangrès, sa tonelité, lea prapositions qui y ont été lormulées at f « unité dans la diversité - dont il a témoigné. MM. Stasi at Lecenuet ont, toutatois, tait valoir qua cartaines réactions de la salle pourreiant donner é penser que TU.D.F. a encore un bout de chemin à parcourir pour se situer véritablement et dans sa totalité au centre gauche. M. Michel Pinton e astimé, à l'Inverse, que cette impression pouvait naitre plutôt de cartelnas interventions que des réactions de l'assistanca. Le chef da l'Etat s'est déclaré catisfeit da la volonté unitaire qui s'est manifestéa . 6 Orléans.

Les convives ant également évoque la situation internationale et la politique intérieura française. Le départ de M. Debrè des journées patlementaires du R.P.R. a été cammenté. Le présidant de le République a estimé qua cet incident affaihilt la position de M. Jacques Chirac, qui volt s'élaigner da lui les geullistes historiques et devreit éprouver una difficulté croissante à ee réclamer de manière canvaincante des eaurces du geuilisme. M. Poniatowski a repporté la rumeur qua, estan lui, lerait courir M. Charles Pasque, M. Chirec, rumaur selon laquelle la « campagne » da M. Debré serait financée par l'Elysée. Dana ces conditions, pourquoi na dirait-on pas que c'est le parti socialiste qui paie la cempagna

da M. Chirac ? auratt Ironiae la chet da l'Etat. au seln de le majorité au second

M. Jean-Claude Pasty, député

de la Creuse, résume ainsi les propositions du R.P.R. en matière

agricole: « 1) Jouer à fond la carte de l'expansion agricole pour foire de l'agriculture française l'élèment dynamique de notre

puissance économique nationale

et le moteur d'une nouvelle crois-

sance; 2) mettre en œutre une volonté politique suffisamment ferme pour que cet objectif d'ex-ponsion se traduise effectivement dans les foits.

Les personnes présentes, dans leur ensemble, sa sont déclarées convaincues que la candidetura du présidant du R.P.R. 6 l'élection présidantiella est inéluciable, et cartaines ont manifesté la creinta que M. Chirac ne mêne une campagna très dure, n'excluant pas les attaques da personnes, at rendant difficile una partie des raparts da volx

## rend les interes de la Grande-Bretagne et ajoute : « Je souhaiterais que le gou-vernement français défende la France avec la même détermina-tion », déclare-t-ll en critiquant la position de la Grande-Bretagne de les affaires communestaires DE LA FÉDÉRATION SOCIALISTE DU MORBIHAN France avec la même détermina-tion », déclare-t-il en critiquant la position de la Grande-Bretagne dans les affaires communautaires. Il affirme : « On o subventionné le consommateur anglais d'un muliori et demi par jour. » Quittant la salle de réunions du casino municipal, les parle-mentaires se rendent ensuite sous

UNE MISE AU POINT

de lo difficulté de gérer des posi-tions minoritaires », nous avons reçu du premier secrétaire de cette fedération M. Le Lamer, une mise au point qualifiant cette argumentation de « mesquinerie », et dans laquelle on lit notam-

qui, balayant les doutes, les défoil-

«Il fout chercher ailleurs les explications de cette désaffection. explications de cette désaffection.

(...) Force est de constater que la stratègie d'échec du P.C., la désunion de la gauchc, l'hésitation du P.S. sur la conduite à tenir foce ò cette situation nouvelle, ont ébraulé les militants. Tous éléments auxquels il faut bien entendu ojouter la « crispation » inierne ou parti socialista, due au jeu des « alliances » (de couronts) dénouées ou renouées, et ò l'enjeu, pour l'openir du porft, l'enjeu, pour l'ovenir du portt, d'un projet porteur et d'un can-didat oux élections présidentielles, tous deux capables de relancer la dynamiqua d'union des forces

populaires.

» Il vaut mieux apprendre à vivre notre « pturalité » d'expression. Dans le Marbihan, en tout cas, les « quaxi-majoritaires » du courant Rocard s'y emploient : secrétariat fédéral à lo proportionnelle, larges délégations fédérales, « décentralisation » de fonctionnement : péréguation tinantionnement, péréquation finan-cière entre les sections. Mais ce n'est pas seulement leur œuvre : un certain nombre de camoredes In tertain nombre de campredes
l'ont compris. Gageons que ce
sera bientôi la quasi-unanimité.
Mais y ourait-il lieu aldrs de s'en
étonner? Non, ce ne sera qo'un
retour « à lo normale »... que je
souhaite pour tout le parti sociaitete.

tiste.

3 Les socialistes que nous sommes proposent aux Français de chonger la vie, pour vivre mi aux et autrement... Et s'ils apprenaient aussi à mieux vivre encephie? rsemble?

#### LE COMITÉ FÉDÉRAL DE PARIS DU P.C.F. EXPRIME SON DÉSACCORD AVEC LE LIVRE DE M. FISZBIN

Le comité fédéral de Paris du P.C.F. a adopté, vendredi 28 mars. après buit beures de discussinne, un texte dans jequel il indique son total désaccord avec le livre — « Les bouebes s'onvrent » — que vient de publier M. Henri Fiszbin, aucien premier secrétaire de la fédération de Paris (1). Ce document, qui exprime, sur six pages, l'argu-mentallon de la direction du parti, devrait être prochainement publié dans la presse du P.C.F. Il a été adopté par 71 voix contre 14 et 1 abstention. Le résultat de ce vote exprime la persistance, au sein de cette fédération, d'une forte mino-nté de responsables qui refusent de se plier à la « reprise eu main » commencée par la direction au début de 1979.

M. Henri Piszbin racoute dans sou livre la rencontre, le 11 janvier 1979, entre le secrétariat de la fédération de Paris et le bureau politique du P.C.F., qui ini reprochait son actinu dans la capitale. A la suite de cette réunien, M. Fiszbin s'est démis de ses fonctions de premier secrétaire, officiellement pour des raisons de santé. Il a ensuite démissionné du comité central après avoit été le seul membre de l'instance dirigeants du P.C.P., à avoit voté, le 9 novem-bre 1979, contre une résolution qui approuve les prises de position du bureau politique.

Ilans le texte qu'il a adopté ven-dredi, le comité fédéral de Paris accuse M. Fiszbin de Gonner, dans son livre, une vision idyllique de Paction menée par la fédération qu'il dirigeait. Il lui reproche des attaques injustifiées, à ses yeux, contre la direction de son parti.

11) Le Monde du 19 mars



Le Sauvage/Le Nouvel Observateur

# Passez commande avant le 31 Mars.



Anticipez le prochain changement de tarif

Pour toute livraison convenue dans un délai de trois mois, l'ancien tarif est garanti.

Votre concessionnaire Fiat.

### Des syndicats de policiers et de magistrats critiquent l'attitude des commissaires

Tandis que les commissaires de police de Marseille réaffirmaient laur solidarité avec leurs collègues de Dole et leur détermination à appliquer les consignes syndi-cales en na procédant plus aux contrôles d'identité, « qui sont pourtant un moyan efficace de prévention » (- le Monde - du 29 mars). La Fédération autonoms des syn-dicats de police (FASP) et la syndicat C.F.D.T. des policiers ont critiqué les prises de position des commissaires en daplorant les sous-enten-

Le FASP « ne partage pas la prise de position du Syndicat des commissuires de police qui laisse entendre que les interpellations systématiques hors les cas légaux sont effectuées dans l'intérêt de la securité de la page de la companyation Commission de la companyation del la sécurité de la population. Certains cas précis d'interpellation sont prépus par des textes et lois. d'autres au nom d'une medleure sécurité. La FASP rappelle que de telles pratiques d'interpella-tion ont été décidées à deux re-prises, sous l'occupation alleprises, sous l'occupation alle-mande et pendant les événements de la guerre d'Algérie. Des exceptions ne doivent pas être réinstallées avec le concours du législateur car elles metiralent en cause le fondement de la liberté de nos concitoyens d'aller et de servir. De aller ces tentes et de venir. De plus, ces tenta-tives continues vont entretenir une psychose d'insécurité. » Selon ce syndicat, a toutes ces campagnes Copinion sous-tendent la suggestion faits aux Français d'abandoner un peu de leur liberté

police a ne changera pas grandchose car ce sont les gardiens, les enquêteurs et les inspecteurs qui effectuent les contrôles s, estiment les policiers CFDT. « Les commissures découvrent aujourd'hui que la loi ne permet pas les interpellations, les contrôles d'identité et les duites au poste, ajoute la C.F.D.T. C'est grand temps. Sans nier qu'il existe un sérieux problème dans la pratique quotidisnne, nous ne pouvons qu'estimer atienia-toire aux libertes la revendication des commissaires, qui, lors de leur dernier congrès, deman-daient que des lois soient votées pour que toutes les actions de la police commandées par les faits et les nécessités soient en conformité avec le droit Une police efficace à 100 % est la police d'un Etat totalitaire, ne poices d'un suit totalitais, ne l'oublions pas. Les politaires C.F.D.T. craignent que l'action du Syndicat des commissaires n'aboutisse en final à faire triompher less promoteurs des pleins pouvoirs à la police et ne fasse de notre pays un Etat policier. Le Parlement doit se prononcer rapidement sur les pratiques policières et surtout sur le contrôle des procédures de vérification

De son côté, le Syndicat de la magistrature (S.M.) « rappelle qu'il n'existe aucun vide juridique à propos des contrôles d'identité, chaque citoyen ayant droit à la protection de son anonymat dès lors que rien na lui nymat des lors que rien ne lu est reproché ». La décision prise par les commissaires e constitue un simple retour à des pratiques légales » dont le S.M. « se féliciterait si cette initiative ne recouvrait le souhait qu'une loi ne soit votée pour légaliser les pra-tiques policières antérieures ».

d'identité.

(Suite de la première page.)

Au fil de cette controverse, !s nombre des paroles l'emporte de loin eur le poids des arguments. L'image d'un . judéo-christianiame . immusbla, eplendide é travers vingi ou quarante aléoles, réjouit fort les hietoriens. M. de Benoist attire lui-même ses contradicteura eur ce mauvala terrain lorsqu'il aupposa entre ta judaisma et l'Egliae une continuité sans rupture.

Pour lui, « Yahvé, disu des déserte d'Arabie, est un dieu sollitaira et ieloux, exclusii et cruei, il orône l'intolérance et le hains (1) .. Maintes citations tirées des Pesumas, du Deutéronome, des Lamentalions, da l'Evanglia eelon Metthiau, soutiennent se démonstration de textes peu réfutables. A l'en croire, laur esprit heutain et vengeur contamina toute la pensée, l'action ecclésiestiques, par l'intermédiaire des chrétiens primitife accourse da la synagogue. Il Imprégna ensuita Irréparablement l'Eglise de son exclusivisme pour le reste de son

Aux veux d'Alein de Benoist, la monothéisme porte an garme le principe fondamental de tout absolutisme solrituel. L' - azclusivité d'un dieu par raoport aux autras - supvérité qui refetta toules les autres opinions comma autant d'erraura dans l'absolu. - Selon con maître Louie Rougler, penseur éminent qu'il cita avec une légitime délarence, a toute religion polythéiste est tolérante - par natura - oulaque, oostulant l'existence d'un grand nombra de dieux, ella edmet par cele même l'existence da divera cultes . En d'autres termes, le monothéisme

(1) Les Idées à l'endroit, éditions

Une débauche de spirituel habitue l'intelligence à ne concevoir calle da Disu. qu'une seule vérile, quand le poly-Sans toulours regarder au prix l théisme l'accoutume à en admettre plusieurs. Cette théorie ne nous semble pas scandsleuse. Elle ne justifie aucuns des calomnies inte'-

> porte pas non plus la conviction. Cer, enfin, si le christianiema naquit du ludaîsme, il a'an sépare presque complétament dès le prenisr siècle. Les meximes implacables ralavées per Alain da Benoist dans les Ecritures merquérent les pramiers martyrs, puis leurs successeure tmmédtats. Meis euraient-elles fourni tant de justifications au eectarisma raligiaux esns des circonstances historiques propres é l'Occident lui-même ? Sous ses bariolures polythéistes, l'Empire romein offrit à l'Egilse naissante le modéle d'une sociélé civile essen tiellement totalitaire. De Seplime Sévère à Dioclétian, il s'achemine lantement sens aucuna intervention jutve vars une impiloyable tyrannie bureaucratique et prétorienne. La pepauté hérita aimplament du sys-

lectuellement odleuses déversées

contre son auteur. Mais alle n'em-

A partir du cinquieme alecia, les barbaree inondérant l'Europe, lie jui léguérent leur violence au moins sutant qu'alla leur anseignait se loi. Un bref regerd sur les règnes des souverains postifes Hadries It. seigne- assez our ce point. Evidemment, cet exercice-là ne figure pas au programma des olubs Perapecet Réalités, à celui du R.P.R. ou de l'U.D.F. Laurs chefe pourraiant par conséquent parlar des seules choses qu'ile connaissent, at observer sur les autres la discrétion neturalle due par les ignorants.

#### L'âge crépusculaire

Au milisu da f'anarchie médiévele, tous les pepes n'abdiquerent pas leur dignité. Un Léon 1er, un Grégoire le Grand, un Sylvestre II, affirmerent glorieusement dens la tempéla la primauté da l'Esprit sur la poignard. A leur côté, les fondeteurs d'ordres monastiques et des évêques irréprochables sauvalent la civilisation. Meie dans es lutta contre les hordes, les chafs barbares, l'Eglise emprunis parfole aux envahisseurs les pires da leurs méthodes pour mieux les écraser. Le christia terribls et triomphent surgl à l'auba du onzième siècle ne dut pas devanlege ses rigueurs au monothélsme geliléen qu'eux traditions da l'Empire st à celles de l'Europe léodele née des grandes invasions.

En pleins controversa sur la nouvelle droite, M. Bernard Stast, vicepresident de l'Assemblée netionale, résuma les arguments lancés evant les siens contre M. Alsin de Banoîl per quelques mots étonnemment contradicioires : « Au cour da notre vision du monde marqué par l'apport irrévocebla du judéo-christianisme, il y e la primat de fe personna humains. » En dix-neuf elécles d'une histoire loute ensemble giorieuse et parsemée d'épouvantables épisodes, is christianisme ne a'intéressa qu'altemalivement à cetta primeuté-là. sous les deux espèces du corps et da la conscience. En metiers da

prééminance. It annonçait d'abord Jérôme de Prague : « O respectable

En 415, les fidéles d'Alexandrie arrachèrent einsi de son char le philosophe Hypatia. Iumière du nécptetonicisme, methémeticisma renomméa, cèlèbra en Grèca et en Egypla par son savoir, son charme, morelité. Dévetue, traînée jusqu'à te plus proche église par la foule furieusa, ella y fut misa en pléces au cours d'un affreux sabbat sanquinalra. Mėma aujourd'huj où la téminisme es charcha de grandes encéires, aucune commémoration ne perpetue la scuvenir du meurtre. Il ouvre pourtant devant l'intelligence l'ége funébra des dogmes et des intentits, l'avaitation des grandes mystiques et le grisallle crépusculeire des petites bigotaries.

Pour pressentir l'épaisseur da la nuit où sombre en ce temps l'encienne civilisation gracque et latina, peut-être laut-il songer aux terribles débuts du bolchevisme, quand les tonctionnairas de l'agil-prop supervisés per Krouoskaie épuraient les bibliothèques, traqualent toutes traces de la vieille culture et tentalent réallement de réduire le passé aux lignes nues d'une table rase. aussi aes commissaires contre las livres dangereux. En 389, ils détruiairent sa plain Alexendris le célèbre bibliothèque des Ptolémées, tenue avec ses eapt cem mille volumes pour l'un des loyaux du monde antique. Deux ens après, ils enéantirent pareillement calle de Sérapis.

De la visille Saxe baptisée par la glaive sangient de Chariemagne é nos Cévennes revagées par les dragonnades, de quelles tortures sans fin cinquente peuples tourmentés ne peyéreni-ils pas cette irruption de la raga métaphysique dans leur existence? Cathares, begards, lollars, vaudole, huguenots, explérent par dizaines de mille, dens tes flemmes, per la fer, les douceurs angéliques de le Très Saints Inquisition, soue la peternelle Indulgence des évêques simonleques et des cardineux ilcen-

La croyanca en leur dieu d'amout et de grace frappa de mort les civilisations indiennas d'Amérique latina au coura d'une des plus dévastatrices conquêtes de toute l'histoire connue. Auprès d'ells, is colonisalion des Faldherbs et des Gallieni, si constamment villipendée, n'a aucune lecon à recevoir de personne. 10t-ce des adeptes du . Judéo-christianisme » si heureux d'en dire du msi, pour faire bien.

#### Deux visages chrétiens

Par quelle mystérieuse loi, euesi etroce qu'Inverifiable, les progrès, l'unité du ganra humein, exigérent-lie ces hécalombes épouvantables sous l'ombre de la croix ? Nul n'oserait le soutanir sens preuve eous les yeux, ou en svoir paya la prix devant les siens abettus au cœur d'un pays en cendres. L'orguell ecclésiastique écrase d'un euparbe dédain ces objections miserables. Fort d'une promesse aux dimensions da l'éternel, Il soumel ses actes au seul examan des fins demieres. La méthode épongs les sceldents de parcours, mêma e'ile e'étendent sur plosieure générations. Hélast les soulfrances inflicées à nos pères remonteront sur noe tèvres jusqu'é la fin des temps. La société moderne accumule bien des torts. Mals con retionalisma a ouvert contra la domination du dogma un procès général qu'eucune conscience cleira na eouhalle encore fermer. Ces fantômes ne a'exhument pas

per pleisir, sens creinle ni remorde da troisser tent de Dures consciences catholiques. Comme le Janus de l'Antiquité, le Christ s'evance permit nous avec deux visages. De saint Martin à Charles de Fouceult, les mailteurs da se tradition solgnent, réconfortent, ensaignent, sa dé-vouent et se excritient. Qui ne les admire, at ne souheiterait les suivre pour mieux les almar ? Mais derrière eux marche aussi la lugubre légion des bourreaux, des inquisiteurs hablies à s'insinuer dans les émes, avent de les asservir per l'intimidetion. Quels tourments la raison ne dut-elle pae subir d'eux jusqu'é ce qu'avec Luther ella sa révolte, se redresse, et attaque t Heures inoubliables du quinzième elècia où, après milla ana d'humiliations. l'intelligance rentralt dans la futte et reprensit ses droits 1

### Eternité des présomptaeux

Quet récit dire ce que turant, dans les lénèbres de l'ignorance, les angoisses, les soupirs et les pleurs de nos sieux écrasés ? Quand la flamme montait vive et claire autour des hérétiques, dans quel joial maia secret désespoir na tombait pes l'ame humaine même si, terrorisée, alla acciematt l'exécution ? Un instant, songsons aux ultimes regarde des condemnés sur les foules bruissanles des places où lis allalent mourir. Les enciene manuscrits racontent qu'à Constance un patit d'aujourd'hut, cela e'eppeile un débat payesn poussait d'un grand zèla la d'idées. bois vars la bûcher où deveit périt

simplicité i murmura le grand homme. qui re trompe est mille fols cou-

· 有多少维、原外公司

L'impitoyable compression d'une société errache peut-être de sec entrailles l'Immense énergle d'où surgissent ensemble les monstres et les merveilles, las procès théologiques et la Sixtine de Michel-Ange. Tendis qu'il écrasalt, pétrissalt sans relache les conscisnces et les corps, le cher monothéisme tirait-it de l'universelle soumission ces rêves consc lateurs où nelssent la poésie aux alles d'or, et les heutes espérances ? che peut-êtreda la matièra l'énergia nécessaire à la construction des cethédreles, é l'apparition des vierges dans la ciel noir de Cranech, et les matins lumineux de Botticeill. Jusqu'au Messie de Haandel, le dieu unique règna dans l'absolu sur la crovance totale nourricière de la création. Même fictif, il allume en l'homma le teu bien réel da la foi Le monda moderne, lui, dépérit de ne plus savoir se concentrer eur

Convenons-en I Ce mystère-là nous dépasse. Puis Périclès et Phidias reconstruisirent l'Acropole eans le secoure d'aucun Torquemeda, Comment MM. Debré, Lecanuet, Stasi, Chirac et quelques eutres osent-ils intervenir dans un tel débat ? Longtemps, la classe politique borna ces ambitions à séduire l'électeur. Elle leiesait aux universitaires les que reflex sens profit. La subordination où ella réduit les médies développe en elle un incroyable orquell. Ses principeux ténors traitent maintenant de religion, Craignons qu'un jour lis ne régentent la philosophie, la morale et les arts. Alors, M. Georges Merchaie écrire des poèmes. M. Chireo préfacere Sainte-Thérèse da l'Enfant-Jécus, Et le président de la République conduira devant l'Ensemble philharmonique de Parie la création de sa 6º symphonie, dite la Libérale

#### Les béritiers d'Auschwitz

Dans une coclété utilitaire, les gene considérables ne c'enflamment plus ou e'écrit sans quelque arrièrepensé, tactique ou commerciale.

L'immense tapega autour du ludéo-christianisme prendraît-il tant d'amplaur si de bonnes âmes ne s'imaginalent découvrir en lut una profitable bstallie à exploiter ? L'sn damler, la projection d'Holoceusie situa d'un seul coup la question fuive au centre des soucis netionaux. Alors qu'un entisémitisme diffus se propaga ou recula an sourdine selon la salson, una délense du l sous n'importe qual prétexte entre dans les bonnes manœuvres de la guerre électorale. Da mêms qu'au début da la quarelle sino-soviétique les idéologues de Pékin brocardaient le • révisionnisme • sans oser s'en prendre nommément aux Russes, une certaine ostentation à se proclamer - Judéo-chrétian - équivaut é ae eltuer dans un camp sene avoir be-

soin d'en dire davantaga. Quol de plus respectable ? Hélas ! la hate des adverselre d'Alain de Banoist à rejoindre sans discussion la terrain qu'it déblaya préalablement auscita quelques doutes sur leur sin-centé. Des esprits vraiment convaincus n'auraient pas commie cette faute ? En tout cas ils y auralent regerdé da plua près. M. Raymond Aron possèda sur besucoup da ses contemporains l'avantaga d'argumenlar supérieurement, lorsqu'tl en prend la temps et le peine. Il s'emusa donc de « caux qui invoquent un dieu euqual lla ne croiant pas », comma das naïfs - qui s'imeginent vivre ancora dens una culture morte depuis près de deux milla ans «. C'est le bon sene méma.

Des chrétiens ecrupulaux, da vrale humanistes, pouvaient cependant découvrir dane l'œuvre d'Alein de Benoist des points da désaccord infi-niment plus clairs. Le chepitre da son récent ouvraga sur le Bolchevisma de l'Antiquité affirme par exemple : « L'hietoira, pes olus qua la monda, n'est gouvarnée par una morale. Le monde est muat : il gravita en

Mots terribles ( A coup sûr dengereux. D'abord, nul ne paut soutenir dans l'absolu qu'eucun esprit ne dirige le mercha des choses même al, c'est le moins qu'on puissa dire, son existence ne se manifeste pas ciairement. Des hommes conscients peuplent la Création présumée muette. Depuis des miliénaires, teur Intelligence Interprets la nature. Sans alle, pas de vie, ou l'absurde chaos des forces élémentaires. Conçu ou non à l'image de Dieu, l'homme, par sa seule existence, contraint notre astre tacitume à parier. Cette pulssence siteste ss grandeur. Elle porte nos espoirs.

Les cerveaux téméraires de le clesse politiqua pouvaisnt en dire deux mots à Alain de Benoist Evidemment, ils n'y songèrent pas une seconda. Leurs soucie réels se promenalant elliaurs. Dans la France

### JUSTICE

#### LE CHEF DE L'ÉTAT DEMANDE L'INDULGENCE POUR LES BRETONS QUI ONT DÉVERSÉ DU MAZOUT DEVANT L'ELYSÉE

M. Valery Giscard d'Estaing adresse, vendredi 28 mars, à M. Alain Peyrefitte, ministre de la justice, la lettre suivante :

Monsieur le garde des sceaux, Mercredi 19 mars 1980, cinq persomes ont déversé sur le trottoir du faubourg Saint-Honoré (à proximité de l'entrée principale du palais de l'Elysée) des déchets de mazout. L'identité des auteurs de cette infraction a été relevée par la police, qui a transmis le dossier au parquet aux fins de poursuites pénales.

Tenant compte de l'émotion qu'à suscitée en Bretagne le naufrage d'un pétrolier, après les épreuves déjà subles, je souhaite que vous appellez l'attention du procureur de la République de Paris sur les possibilités qu'il détient en vertu de l'article 40 du procureur de la code de procédure pénale de ne pas engager les poursuites qu'appelle normalement une telle

The premier alinés de l'article 40 du code de procédure pénale, auquel fait référence M. Giscard d'Estaing, précise que « le procureur do la République reçolt les plaintes et les dénonciations et apprécte les suites

#### LES POURSUITES CONTRE LES SYNDICALISTES

Des membres des syndicats C.G.T. et C.F.D.T. viennent d'être inculpés à Belfort et Orlèans, en vertu de la loi dite « anti-

A Belfort, nous signale notre correspondant, deux membres de la C.F.D.T. de l'usina Alsthom, MM Jean-Luc Rizzeto et Jean-Yves Cardon — ce dernier est délègue du personnel — ont été inculpés, jeudi 27 mars, pour des événements qui se sont produits pendant le conflit des mois d'octobre et de novembre 1979. Il d'octobre et de novembre 1979. Il leur est reproché d'avoir dis-persé des dossiers à la perception de Bellort et d'avoir frappe le concierge de la chambre de commerce. Au total, quatre person-nes, toutes membres de la nes, toutes membres de la C.F.D.T., sont pour l'instant inculpées.

A Orléans, deux militants de la C.G.T. ont été inculpés, ven-dredi 28 mars, de « violences et voies de fait », le 4 octobre 1979, pones de fait », le 4 octobre 1979, sur le chef du personnel de leur entreprise, les établissements Tailleur, à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Il s'agit de MM. Eric Pasquet, secrétaire du comité d'entreprise, alors menacé de licenciement, et Marcel Mercier, délégue syndicai. La direction avait porté plainte. La C.G.T. a toujours contesté les faits.

#### **UNE CONFRONTATION** A EU LIEU ENTRE M. ABDALLAH ET M. LOURDEZ

M. Emile Cablé, premier juge d'instruction au tribunal de Paris, a procédé, jeudi 27 mars, à la confrontation entre M. Maurice Lourdez, l'un des principaux res-ponsables des services d'ordre de la C.G.T. et M. Saïd Gérard Abdallah, un ancien vigile, dont les accusations récentes ont entraîné l'inculpation du militant syndical pour e menaces de mort ou d'attentat sous condition, vio-lences et voies de faits avec pré-méditation » (le Monde du

En quittant le cabinet de M. Cablé, M. Maurice Lourdez a M. Cablé. M. Maurice Lourdez a déclaré que son accusateur a'étais montré « fuyani et plein de contradictions ». M. Abdallah, a-t-il indiqué, maintient s'être senti menacé, « pour sa famille et pour lui-même », et coutraint de participer à la conférence de presse, organisée, le 26 février, par la C.G.T. au cours de laquelle il devait révêler qu'il avait été chargé avec d'autres vigiles « de provoquer et de casser », le 23 mais 1979, dans le quartier de l'Opéra (le Monde du 9 mars). M. Lourdez a cependant indiqué que l'ancien vigile avait été incapable de préciser la nature de ces menaces. Il a reconnu qu'il n'avait pas été sèquestre au domicile des facult de series de series. pas été séquestré au domicile des époux Hommeau, où il avait passé la soirée du 25 février, et qu'il avait été « traité », dit-il « comme

Selon le responsable de la C.G.T., M. Abdallah se serait énervé, durant la controntation. en se lançant dans une diatribe anticommuniste et en se vantant d'être militant du R.P.R. dont II arborait l'Insigne à la bouton-nière. « Il m'a donné l'impression d'être mantputé, a conclu M. Lour-dez. D'ailleurs, à l'issue de sa gurde à vue, il m'a donné un coup de téléphone : un policier écou-tait noire conversation... »

● Un militant non violent d'Orléans (Loiret), M. Patrice Coulon, incarcéré depuis le 28 janvier pour avoir refusé de payer une amende de 1500 francs à la suite du renvoi de son livret militaire (le Monde du 21 fé-vrier), a été libèré le mercredi 26 mars, ses camarades ayant réuni la somme demandée au cours d'une collecte sur la vote publi-que. L'incarcération de M. Cou-lon, qui revendique le droit d'ob-tenir le statut d'objecteur de conscience, bien qu'il att fait, il y a quelques années, son service militaire, avait provoqué de nom-breuses manifestations de soutien à Orléans. — (Corresp.)

• Le Syndicat des avocats de France (SAF) appelle les avocats a à faire du 16 avril une journée de défense des droits de la défense en France ». — C'est ce dejense en France x. — Cest ce jour-là que M' Yann Choucq, du harreau de Nantes, suspendu pour délit d'audience pendant dix jours (le Monde du 8 mars), doit comparaître devant la cour d'ap-

### La luffe confre le terrorisme

#### LE GROUPE . < ACTION DIRECTE >

Le groups Action directs, qui s'est surfout fail connaître à l'occasion de l'attentat au pistolet mitrailisur commis, is 18 mars demier, par un jeune homma et une jeune femme retion, à Paris, s'est manifesté à une dizalna de reprises, en Frence, depuis onze mois. Il a revendique las actione auivantae :

- 1er mai 1979 : - attaque du siègs du Consell national du patronal français à Paria; - 15 septembre 1979 : attental

contra la sièga da la Sonacotra; - 10 seplembre 1979 : attaque du ministère du travail par un groupe armé ;

tata contre la Calsse protession nella de prévoyance des salarlés at la Délégation régionale pour l'amploi da l'ile-de-France; - 3 et 5 février 1980 : atten-

- 25 septembrs 1979 : etten-

tata contra l'inspection du travail à Parie ; - 10 février 1980 : sttentat contre les locaux de l'immobi-

lière construction de Paris : -- 10 mars 1960 : attentet contre la siège de le SEMIREP, dans le quatorzième arrondis-

sement, à Parle. A l'occasion da l'attentat contre le ministère de la coopération, . Action directe - déclaraft vouloir dénoncer - le commerce néo-colonialiste de la merchandlee et de la maind'œuvre -\_ = II est temps da prendre tes errose contra l'Elal

négrier », sffirmait ce groupe.

 Pour atteinte à la vie privée de Mme Marlène Dietrich, MM. Bruno Mouron et Bernard Wis, photographes, ont été condamnés chacun à 4000 F d'amende par la dix-septième chambre correctionnelle de Paris, qui a accordé, d'autre part, 5 000 F de dommages-intérêts à la partie

Le 8 mars 1979, ces deux photographes avaient pris place sur la plate-forme d'un camion-grue à hauteur des fenêtres du qua-trième étage de l'immeuble où résidait l'actrice, avenue Montal ene à Paris, dans l'espoir de fixer son image sur la pellicule.

• Une explosion d'origine criminelle, qui u'a pas été revendi-quée, a eu lieu, jeudi 37 mars, peu avant minuit, à la gendar-merie de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Un engin de faible puis-sance avait été déposé contre se mur du garage. Les dégâts maté-riels sont peu importants.

#### **LEMONDE** diplomatique

NUMERO D'AYRIL

Le labyrinthe basque (Jean-Jacques Kourliandsky)

La société syrienne contre son Etat (Paul Maler)

Le numéro : ? france 5, rue des Italiens, 75427 PARIS Cedex 09.

Publication mensuelle du Monde En vento pertout.

### Le Monde

PUBLIE CHAQUE LUNDI (meméro daté mardi) UN SUPPLÉMENT ÉCONOMIQUE

GILBERT COMTEL

فكذا من الأصل

li fil repondra le 44 g action realism

atto a pour be

con des colleges Trout qui sent the Bes acht trong de serond armiticata de la S'inques, M. Géraré ecretaire general POSTALLE STATES

syndine? rasman de L'espectant estera di 1914 colique que la stra-ON THE REAL PROPERTY. seule népociation. de 400+2 ... la fonction publides rencontres son la de trailement des EF PS " des constituesces 

Syndicat national (SNI-PEGC) and A Libe

matterest ?

LE

AN Marinos Paritipa Specifica

Main the shall be sha

ESTRUCCAT AUTONOME DES PROFESSEIRS D JOH ATTACHEMENT A DES STAGES D'EL

De notre correspond

Seri surprise que celui du seri seri surprise que celui du seri seri estimal de l'energie- se seri estimale et de l'energie- se seri estimale et de l'energie- se seri l'estimale (SNETAA-PEN), pu monte da Sigues à guilles ri par | Stat dat privi La coni Charpent adjoint, a the state of parti-tion of the state of the An rongrès du trentame.

Antretaire, qui fut chateure.

Anne lacueilli per l'ancien

Antretaire seneral, M. Pierre

Marror, aujourdhut député

Lille.

Les d'Dais ont mis en valeur in theme : les « séquences édecauras : les « séquences édecauras : l' s'agit des stages en enreprise — pour les diffres des incèes d'enseignement prodenonce ceux qui font l'amaicame entre l'alternance proptes aux centres de formation d'apprentis et les séquences (45 % du lemps en entreprise dans le parserondi la Nous d'entropous pes serondi la Nous d'entropous pes patrons ne sont pas accolifiés de 
les entents l'a bagne et toes fes 
sang des cuprentis » a-4-41.

il a suesi souligné que sen spa-dicat continuera à s'opposer à l'embrigadement des élères par les organisations d'extrême gan-

Le SNETAA. qui a réaffirmé son attachement a l'indépendence syndicale et è la laicité, se raille l'ait su roisieme trimestre à un mot d'ordre de grève qui peutrait senir de la FEN. mais îl convient avant tout, estime-t-il de recheravant fout, estime t-li, de recher-cher toutes les solutions négations

la motion adoptée à la lie de

#### A CLERMOND-FERRAND

### La FEN répondra le 4 avril à la proposition du SNES sur « une action continue » pendant le dernier trimestre

De notre envoyé spéciol

Clermont-Ferrand. — C'est par un appel à la Fédération de l'éducation nationale (FENI à décider « un dispositif d'action continue pour le troisième trimestre et la rentrée scod'action continue pour le troisième trimesire et la rentrée sco-laire, incluant, dès la fin avril, la grève générale de tous les personnels de l'éducation - que s'est achevé, le vendredi 28 mars, à la Maison de la culture de Clermont-Ferrand, le congrès d'étndes du Syndicat national des enseignements du second degré (SNES). Les quelque cinq cent cinquante délégués ont ratifié à une majorité importante les textes présentés par la tendance Unité et Action IU. et A. animée par les commu-nistes, même si des socialistes en sont partiel an cours de ce congrès oul avait pour thème: Dans les Inties aujourd'hal. congres qui avait pour thème : - Dans les inties aujourd'hul, vers l'école de demain -.

Le 4 avril, la FEN examinera donc la proposition d'action du SNES. Sa réponse dépendra de l'attitude du puissant Syndicat des instituteurs qui, c'est nn euphémisme, a des rapports difficiles avec le SNES («le Monde» du 28 mars).

difficiles avec le SNES («le Mon Si les problèmes catégoriels, ceux de la vie des établissements ou, très brièvement, ceux de l'inspection, ont été examinés au cours de ce congrès, aux débats ecrupuleusement minntés, le thème central est néanmoins resté celui de «l'action immédiate». Pour obtenir e un enseignement de qualité pour tous et la revalorisation du métier d'enseignant», la SNES entend continuer les luttes commencées en décembre et en mars. Ce syndicat a réussi, avec l'appul d'autres organisations du second degré, à créer un front commun, « atout nouveau et important pour l'efficactié revendicative dans ce secteur».

Critiquée par les minoritaires de la tendance Unité, indépendance et démocratie - Rénovation (UID-R — proche des socialistes et majoritaire à la FEM), cette alliance est à l'origine des deux journées de grève assez largement suivies pendant les deux premiers trimestres de l'année scolaire. M. Jacques Estienne, responsable de la tendance UID-R, 2 reproché à cette alliance a d'ajfablir le SNES et de donner de l'importance ou de donner de l'importance ou Syndicat notional des collèges (S.N.C. - Indépendant) qui veut construire un corps spécifique de maitres de collèges. Ses adhérents demandent à la direction de syndicat d'abandonner cette politique de « front du second degré » et de privilégier l'action avec les autres syndicats de la FEN.

Pace à ces attaques, M. Gérard Alaphitippe, secrétaire général adjoint du SNES, a mis en évidence le refus souvent exprime de la FEN de « globaliser les critiques, les revendications et les lattes n. Il a expliqué que la stratégie de la Fedération était davantage à la seule négociation, que ce soit lors des discussions salariales dans la fonction publique ou lors des rencontres sur la republication du traillement des revalorisation du traitement des instituteurs, e La notion de priorité peut avoir des conséquences désastreuses, a-t-ll lancé, en por-ticulier quand il s'agit d'une prio-rité our dépens des autres. des instituteurs (SNI-PEGC) qui

guére loquaces à ce propos, on dispose, en revanche, de données éloquentes en ce qui concerne le recrutement des eunes diplômes. En revanche, le domaine de la promotion interoe reste une chambre obscure. On peut tenter toutefois de l'éclairer un pen (- is Monds - des 28 et 29 mars). Antrefois, la promotion interne s'effectuait le plus souvent à partir de deux critères : la compéselon lui, empêche la FEN d'en-

gager des actions, préférant pré-server ses discussions avec le ministre de l'éducation. Le congrès a donc décidé de développer les inites déjà enga-gées pour la défense des condigées pour la défense des condi-tions de travail et d'empioi et le maintien en poste des personnels de surveillance. Mais de quelle façon ? ont demandé deux ten-dances minoritairea. Pour l'Ecole émancipée (E.E. - anarcho-syndi-caliste), ces actions doivent être décidées à la base par des assem-blées générales ou des collectifs intersyndicaux. L'Union pour le SINES aux syndiqués (UPSAS). - proche des trotskistes de l'Or-ganisation communiste internatioganisation communiste internatio-naliste) préconise, elle, d'appeier « les personnels du second degré à la grèce jusqu'à la satisfoction des revendications ».

des revendications ».

La majorité du congrès a largement repoussé ces deux orientations et a préféré suivre la proposition de Mme Monique Vuaillat, une des représentantes des U. et A. : « Préparer dès maintenant la grève générale de l'éducation nationale ». Ainsi le congrès s'est séparé, comme celui de l'an dernier et comme celui de l'an dernier et comme celui d'il y a deux ans. par un appel à l'action. Une différence toutefols : depuis le congrès de 1978, le SINES a perdu près de dix mille adhérents. Un chiffre qu'ont relevé, inquiets, de nombreux intervenants et qui explique peot-ètre une phrase du discours de clôture de M. Alaphilippe : a Nous devons foire s'exlippe : « Nous devons foire s'ex-primer massivement la volonté des enseignonts du second degré d'être au sein de la FEN dans un même syndicat que rejoindront des di-zaines de milliers de professeurs d'enseignement général de collège (PEGC), de projesseurs de ly-cées d'enseignement professionnel (LEP), de certifiés, de maltres

auxiliaires ou de surveillants qui se tiennent aujourd'hui éloignés de notre l'édération. »
Si le désir du SNES de grouper les professeurs de collège actuellement affiliés au SNI était connu, l'appel aux enseignants des LEP est nouvenu S'entwert all LEP est nouveau. S'adresse-t-ll aux syndiqués de la C.G.T. qui viennent d'achever leur congrès national? (le Monde du 28 mars).

SERGE BOLLOCH.

#### A Lille

#### LE SYNDICAT AUTONOME DES PROFESSEURS DU TECHNIQUE AFFIRME SON ATTACHEMENT A DES STAGES D'ÉLÈVES EN ENTREPRISES

De notre correspondant

Lille. — Un congrès studieux congrès fait état d'une vive pro-et sans surprise que celui du testation « contre la campagne Syndicat national de Penseigne-menée dans certains mûteux poliment technique et de l'apprentis-sage antonome (SNETAA-FEN). à Lille, du mercredi 26 an vendredl 28 mars. Deux cent ein-quante délégués représentant vingt mille adhérents ont parti-cipé au congrès du trentième anniversaire, qui fut chaleureu-sement accoellil par l'ancien secrétaire genéral. M. Pierre Mauroy, aujourd'hui dépnté socialiste du Nord et maire de Lille dredl 28 mars. Deux cent cin-

Le rapport d'activité présenté par le secrétaire général, M. Jacques Fournier, a recueili 89,59 % des mandats; la majorité Union In dépendance Démocratie (U.I.D.) gagne donc encore un point sur le congrès précédent. Les antres teodances apparaissent comme marginales.

sent comme marginales.

Les débats ont mis en valeor un thème : les «sèquences éducatives» — il s'agit des stages en entreprise — pour les élèves des lycées d'enseignement professionnei (LEP). M. Fournier a dénoncé ceux qui font l'amalgame entre l'alternance propre aux centres de formation d'apprentis et les séquences (40 % du temps en entreprise dans le premier cas, 10 % seulement dans le second) : « Nous n'envoyons pas les enfants au bagne et tous les patrons ne sont pas assolifés du patrons ne sont pas assolifés du patrons ne sont pas assolfés du sang des apprentis ». a-t-E déclaré

Il a aussi souligné que son syndicat continuera à c'opposer à l'embrigadement des élèves par les organisations d'extrême gau-

Le SNETAA, qui a réaffirmé son attachement à l'indépendance syndicale et à la lafcité, se raillerait an troisième trimestre à un mot d'ordre de grève qui pourrait venir de la FEN. mais il coovient avant tout, estime-t-il, de rechercher toutes les solutions négociées possibles.

tiques à l'encontre des services publics et des personnels employés par l'Etat, présentes à tort comme des privilégiés.

Le coogrès, qui a élu M. Michel Charpentier secrétaire général adjoint a aussi demandé le retour au calendrier unique pour dévi-der des vacances scolaires.

GEORGES SUEUR.

# Y a-f-il des évolutions marquantes dans les pratiques des entreprises en ce qui concerne le recrutement des por BERTRAND GIROD DE L'AIN (\*)

par BERTRAND GIROD DE L'AIN (\*)

La compétition pour les postes de cadres

cadres soit par la promotion interne, soit par l'emhanche de jeunes diplômes? Si les directions des firmes ne sont duart destre eux sont conjoins au chômage un en après l'arrêt de teura études. « Le rôle de l'activité projessionnelle pendant les études, écrit le CEREQ, a pris une importance croissonte depuis 1970. »

partir de deux critèrea: la compétence et l'ancienneté acquises dans l'entreprise, consacrées par expression de « promotion sur le tas ». Cela paraît moins simple aujourd'hui. Comme nous l'avons indiqué dans l'article précédent, les emplois « moyens » dans les entreprises sont de plus en plus occupés par des détenteurs de diplômes plus élevés qu'autrefais, baccalauréats généraux, et en proportion croissante par des diplômés de l'enseignement supérieur court. Traditionnellement, le Conser-

de l'enseignement supérieur court.

Traditionnellement, le Conservatoire oational des arts et métiers (CNAM) accueille des sals-riès qui viennent y chercher une formation technique supérieure: le plus soovent dans un objectif de promotion. Il o'y a aucume exigence de diplôme pour e'y inscrire. Une enquête réalisée par questionnaire en 1875 (1) fait apparaiure que les détenteurs des titres les moins élevés (certificat d'aptitude professionnelle et brevet d'études professionnelles) ne vet d'études professionnelles) ne représentent plus que 19 % de l'effectif contre 40 % lors de la précédente enquête (1966).

précèdente enquête (1968).
En revanche, les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur court ou du premier diplôme universitaire (2) soot passés de 14 % en 1966 à 29 % en 1975. A cette date, près des deux tiers des inscrits avaient au moins un baccalauréat et avaient le plus souvent commencé ou réussi des études supérieures courtes, « Cette nouvelle population du Conservatiries es caractérise nas un principal des courtes et avaient par un principal des caractéries par un principal des courtes et avaient par un principal des caractéries que la caracteriste de carac toire se caractérise par un niveau de qualification assez élevé et une faible ancienneté projession-nelle », écrit J.-M. Barbier. C'est parmi elle que se retrouvent les proportions les pius élevées de ceux qui déclarent être venus au Conservatoire pour obtenir une

#### L'accroissement des salariés étudiants

Parmi les étudiants des universités, et surtour an niveau des etudes de second cycle, il y a désormais de nombreux salariés ayant des caractéristiques asser semblables à celles de ces inscrits au Conservatoire. Malgré l'importance de ce phénomèce, celui-ci a été longtemps complétement oubilé » et « non recense » en e ouble » et « non recense » en France. Les enquêtes mecées par le CEREQ (Centre d'études et de recherches sur les qualifications) permettent enfin de disposer d'une première série de don-oées (3).

Un tiers environ des étudiants des deuxièmes cycles de droit, sciences économiques, lettres et sciences humaines, ainsi que de sciences occupatent un empiol à temps plein (plus de trente heu-res par semaine). Wes des deux tiers d'entre eux l'avaient conservé une année après avoir arrèté leurs ètudes. Et, comme au Conservatoire, il s'agit essentiei-lement de jeunes adultes : vingtsix ans en moyenne pour ceux qui ont obtenu une maîtrise de eciences en 1975 toot en ayant un emploi à temps plein.

Les emplois occupés par ces diplôme de depart bas. Uoe salariés qui prépareot une licence d'entre eux quittent la file.

on une maîtrise sont, dans le on une maîtrise sont, dans la plupart des cas, de nivean moyen ou même bas. Désormais, il semble que ceux qui ont un emploi à temps plein tendent à le conser-ver. Ils semblent donc plutôt chercher et attendre soit une promotion dans l'entreprise ou l'administration (en espérant que le diplôme obtenu la facilitora), soit la réneste à un concours nés à la promotion, les jeunes fonctionnaires plus diplômés évin-cent de plus en plus les candidats plus âgés mais moins titrés. soit la réussite à un concours administratif. Cette stratégie de patience on de résignation (4) se comprend mieux si t'on compare teur situation à celle de ceux qui contre diplômés externes obtiennent les mêmes titres sans avoir occupé uo emploi. Plus do quart d'entre eux sont toujours

L'évolntioo paraît analogue dans la plupart des pays déve-loppés occidentaux, et plus particulièrement aux Etats-Unis. Elle a pour conséquence un accroisse ment de l'âge moyen d'obtention des diplômes.

#### Les diplômés contre les autodidactes

Naguere, à l'execption d'entreprises e sociales », on n'appreciait guére dans les firmes que les salariés aillent faire des études se en debors », et même au Comer-vatoire, dont la fioalité profes-sionnelle des enseignants était cependant évidente. A l'époque de pénurie en cadres, les direc-tions d'entreprises répugnatent à voir s'accroître le pouvoir de négociation et de mobilité de leurs salariés par la détection de titres. C'est pourquoi les syndicats ou-vriers, et pius particulièrement la C.G.T., accordaicot, avec raison, une telle valeur aux diplômes. Ils accrolssaient la marge d'indépen-dance des salariés.

On peut se demander si la stra-tégie d'une partie des grandes entreprises o'est pas en train de changer à ce propos, notamment parmi les entreprises nationali-sées, qui ont des systèmes de gestioo du personnel très bureau-cratisés. Selon le modéle décrit par Michel Crozier, les régles d'avancement et de promotion y soot strictement codifiées. Mais ces règles, établies au temps de l'expansioo, suscitent actuelle-ment de longues filles d'attente pour obtenir des emplois de cadres. Dans plusieurs grandes entre-rises que nous avons inter-rogées, on reconnaît, que l'on ec zourage, désormais, les candi-dats à la promotion à acquérir des diplômes. Les services du persondiplômes. Les services du person-nel leur donnent sonveot des consella sur ceux qui peuvent être rentabilisés ultérieurement dans

#### On peut ainsi formaliser cette evolution

l'entreprise.

Cette stratégie est particulièrement employée par les directions des firmes ou les syndicats sont poissants et font pression pour une large prise en compte de l'ancienneté dans le classement des e promouvables ». L'obtention de diplômes jouerait donc un double rôle dans le processus de promotion de compte de la compte de l motion : opérer une sélection parmi les candidats devenus très nombreux, réduire le poids de

i'ancienneté Les files d'attente à l'intérieur des entreprises, pour obtenir un empioi de cadre, ne cessent de s'allonger. Obtenir un second dipième permet sonvent de remonter dans la file. Cette stratégie est hors de portée des sala-ries ne disposant que d'un diplôme de départ bas. Uoe partie

Cela est déjà le cas dans la fonction publique. Dans les concours internes de différents niveaux traditionnellement desti-

### Diplômés internes

L'accroissement rapide de s détenteurs de diplômes moyens et élevés parmi le personnel des entreprises et celui des adminis-trations, est lourd de conséquen-ces pour l'accès à l'emploi des jeunes diplômés. Le directeur du personnel d'une grande entreprise nous exposait ainsi son dilemme : « Nous avons besoin, en petites doses, de cadres ayant une jor-mation juridique. Mais, désordoses, de cadres ayant une for-mation furidique. Mais, désor-mais, le nombre de nos salariés qui ont acquis une licence ou une maitrise de droit et qui aspirent à passer cadres est bien supérieur à celui des postes de juristes à pourpoir. Il nous est donc de plus en plus difficile de recruter des furistes à l'extérieur, même s'il nous paraît importont d'apoir du « sang frais » parmi les cadres. »

Ces nouveiles données ne vontelles pas provoquer une segmen-tation supplémentaire entre les diplômés des grandes écoles et ceux des universités?

ceux des universités?

La préférence — c'est le moins qu'on puisse dire — des employents, privés et publics, pour les « produits » des grandes écoles est bien connue. C'est d'alleurs poorqool la file des candidats à l'entrée de celles-ci ne cesse de s'alloger (5). Préférence pour des jeunes gens qui oot fait la preuve de leur capacité à gagner dans cette dure sélection pour intégrer une école. « Ils sont déjà intégrés aux normes de l'entreprise », déclare un recruteur de grande entreprise (6).

Mais ce comportement tradi-

Mais ce comportement tradi-tionnel des entreprises, privées et publiques, risque de s'accentuer pour deux raisons:

1) L'abondance des disponibilités en ingénieurs diplômés. Ceux-ci risquent d'« envahir » des fonctions confiées jusqu'à présent à d'autres jeunes diplômes, notamment de gestion.

2) Le caractère « non remplacable » do « produit » grande ecole.

Les seconds diplômes acquis par des salariés sont essentiellement des titres d'université ou dn Conservatoire oational des arts et métiers qui peuvent être acquis tout en conservant son emploi. En revanche, la scolarité dans les grandes écoles réclame le plein temps aux études.

Pour pourvoir leurs besoins en cadres, les entreprises, comme nons l'avons indiqué, font appei à deux marchés : interne à la firme (promotion) et externe.

Beaucoup d'entre elles donnent
désormais la priorité an marché interne. Les postes de cadres à pourvoir font l'objet de publica-tion, signe de la noovelle stratégie du patronat, baptisée par son président « les politiques sociales individuelles les politiques sociales politiques politi individualisées. » (7)

Pour le recrutement externe, devenu plus restreint, les titres des grandes écoles ne sont-lis pas en train d'acquérir une valeur supplémentaire? Il s'agit de l'itres qui, à de rares execptions près, ne peuvent être acquis par les sala-ries de la firme. Il en va tout autrement pour les diplômes des universités : il y a concurrence entre jeunes diplômés et salariés possédant les mêmes titres.

Il est donc plus alsé pour une direction du personnel de justifier. à l'égard des salariés et des syn-(\*) Directeur du Centre de recher-ches sur les systèmes uoiversitaires, université de Paris-Dauphine.

dicats, un recrutement externe de diplômés de grandes écoles que de détenteurs de titres universitaires. Quant aux salariés et même aux syndicata, ne vont-lis pas, pour défendre la promotion, approuver, an moins tacitement, une telle politique?

politique?
Alors quoi faire? Fermer une
partie des grandes écoles pour
élargir le créneau des diplomés
universitaires? Reconvertir un universitaires? Reconvertir un grand nombre de formations universitaires en cursus spécifiquement destinés à ces jeunes adultes, avec ses objectife et des horaires mieux adaptés à eux? Les deux à la fois?

Remèdes à effets limités qui laissent entier le problème de fond, le fonctionnement do modèle « méritocratique » qui régit les sociétés développées capitalistes et plus encore celles communications.

tes et plus encore celles commn-

La sélection des élites par les La selection des élites par les diplômes, et non plus par la naissance on la protection, devait avoir plusieurs vertus : réduire, voire supprimer, les inégalités des chances seion les classes sociales, readre le processus même de la élection transparent, donc à la portée de tous.

Il a été abondamment prouvé Il a été abondamment prouvé (notamment par Bonrdieu et Boudon en France) que la sélection par le système scoiaire n'avait que peu réduit les inégalités d'accès aux positions élevées selon les classes sociales. Mais, désormais, c'est sa seconde vertu, sa transparence, qui dispa-ralt.

#### Chemins obscurs

Dans un ouvrage passionnant et difficile, Mohamed Cherkaoui et difficile. Mohamed Cherkaoui démontre que plus un système de selection est obscur, plus il défavorise les enfants des classes hasses (8). Les chemins de la reusaite entrent de plus en plus dans l'ombre, à mesure que l'expansion économique se raientit.

Chemins obscurs dont les traces, sonvent très sinueux — même pour certains modes d'accès aux grandes écoles, — ne sont repérables que par les nooveaux privilègiés, cenx qui ont accès aux bonnes informations.

Les parcours de plus en plus

bonnes informations.

Les parcours de plus en plus complexes des jeunes et des édultes vers les diplômes, cette lutte forcenée entre diplômés, entre salariés jeunes et salariés plus âgés, montrent à quel point le système « méritocratique » est deveno pervers. Alors ? Redécouvrir un système où jes qualifications acquises au travail solent moins dévaloées par des diplômes et oudévaloées par des diplômes et ou-vrent des chemins distincts vers les postes de cadres, multiplier les portes au lieu des angoissantes files d'attente devant celles qui

(1) J.-M. Barbier, Les Elèves du CNAW. Enquête réalisée sous la direction de Marcel Lesos. Document ronéotypé. Paris 1976. Le Conservatoire accueille environ trente mille élèves à Paris et vingt-cinq mille dans ses centres de province. (2) Diplôme d'études universi-taires générales (OEUGI, qui sanc-tionne les deux premières années d'études.

(3) CEREQ. enquête sur l'accès à l'emplot. Volume 3. Les universités scientifiques. Documentation française 1978. Vulume 5. Les étudiants littéraires. Documentation française littéraires. Documentation française 1979. A paraltra, Les étudiants on droit et actences économiques.

droit et actences économiques.

(4) 38 % des jeunes gens et jeunes filles qui avaient obtenu une licence de lettres nu de sciences humaines en 1974 occupalent encore des «emplois d'attente» en 1978. Jean Vincens et Jean-Louis Hermen, L'anscriton projessionnelle des Menciés de l'université de Toulouse-Le Birail. Centre d'études inridiques et économiques de l'emploi. Document renéctypé. Toulouss 1980. 15) Girod de l'Ain, Effet sertificat et effet clientèle. Esprit, nov. 1978. (6) Jacqueline Paimade, La sélec-tica des jeunes dipinmés, Politiques et stratégies. Compagnie française d'ècomomistes et de psychn-socialo-gues, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75018 Paris. Document ronéotype 1976.

(7) François Ceyrac, Une nouvelle stratégie du progrès social, le Monde dn 26 février 1980. (8) Les paradoxes de la réussite scolaire. PUF 1979.

### LE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

### Incidents à Paris et à Grenoble

Les protestations contre les décrets qui modifient les moda-lités d'inscriptions des étudiants étrangers en France contincent d'agiter piusieurs universités. A Paris, la police a fait évacuer dans le calme vendred 28 mars en fin d'après-midi la centaine d'étudiants ont occurrant d'étudiants qui occupaient depuis queiques heures le esrvice d'ac-cuell des étudiants étrangers du Centre national des œuvres uni-versitaires et scolaires (CNOUS).

An Mans, où l'université do Maine a été fermée mercredi soir par le président, M. Christian Philip, à la suite de grèves, des étudiants ont envahi la saile où se tenait une réunion du conseil d'université. Les étudiants oot décidé lors d'une nouvelle assemblée générale de continuer la grève pour protester contre la « circulaire Bonnet ».

on attachement a l'independance yndicale et à la ialcité, se railie-alt an troisième trimestre à un not d'ordre de grève qui pourrait nenir de la FEN. mais il coovient ivant tout, estime-t-il, de recherivant toutes les solutions négociées cossibles.

La motion adoptée à la fin dn

trois universités grenobloises. Ceux-ci ont demandé aux conseils d'unités d'enseignement et de recherche (U.E.R.) d'inscrire les étndiants étrangers qui souhaitent suivre des cours l'an prochain. Dans la soirée deux rents grévistes se sont rendus dans la salle do conseil de l'université des sciences sociales (Grenoble-II), où ils ont séquestré jusqu'à 2 heures, samed matin, les vingt membres présents. Ceux-ci venalent pourtant d'adopter une motion de soutier aux quarante-huit étudiants étrangers qui pour-suivent une grève de le faim depais le 20 mars (le Monde, daté 23-24 mars).

An cours d'une conférence de

daté 23-24 mars).

An cours d'une conférence de presse, réunie vendredi matin, le recteur de l'académie de Granobie, M. Hugues Tay, a estimé que le mouvement actuel des étudiants constituait un amaunus procès» fait aux universités grecolisies et le comment transités grecolisies et le comment transité procès et le comment transité procès et le comment de la com proces tait aux universites gre-nobloises, qui comptent trente mille étudiants dont cinq mille étrangers. Il a indiqué d'autre part que l'examen de français constituait un etest légitures pour les étudiants non franco-phones qui désiraient s'inscrire (le Monde du 21 mars).

### MEDECINE

 Le prix Antoine Lacassagne
 été remis le mardi 25 mars, par a été remis le mardi 25 mars, par M. Jacques Barro», ministre de la santé et de L. Sécurité sociale, an professeur Miroslav Radman (université de Bruxelles) et à son équipe pour leurs recherches sur les liens entre les mécanismes de réparation des lésions de l'acide désoxyriboouciétique et les phénoménes de cancémpentes M. Bardésoxyriboouciétque et les phénomènes de cancérogenèse. M Barrot a déclaré que la lutte cootre le cancer devait être une priorité de la politique de santé. « Le Haut Comité français d'aids à la lutte contre le cancer créé rècemment devna contribuer à coordonner tous les efforts s, a-t-il ajouté, en précisant que la coordination dans le domaine thérapeutique et que la recherche épidémiologique devaient être développéss.

On nouveau laboratoire de biochimie cellulaire à Bordeaux. Le professeur Charles Thibault, président du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), a inauguré à Bordeaux, le mardi 25 mars, on nouveau laboratoire du C.N.R.S. consacré à la biochimie cellulaire et à la neurochimie Placé sous la direction du professeur Bernard Labouesse, ce laboratoire rassemble une cinquantaine de chercheurs, biochimistes et physiologistes.

### **Passez commande** avant le 31 Mars.



Anticipez le prochain changement de tarif chez Fiat.

Pour toute livraison convenue dans un délai de trois mois, l'ancien tarif est garanti.

Votre concessionnaire Fiat.

### **CATASTROPHES**

#### En Norvège

### La tragédie de la mer du Nord risque de relancer le débat politique sur les activités pétrolières

De notre envoyé spécial

Stavanger. - Que ce soit an centre de liaison des secours, installé dans la modeste serogare de Stavanger, ou an siège de la compagnie américaine Phillips Petroleum, qui exploite le chamn pétrolifère Edda, on ne se faisalt petrolifère Edda, on no se foisait plus guère d'illusions, dons la sofrée du vendredi 28 mars, sur les chances de retrouver vivants tes quatre-vingt-cinq traveilleurs et ingénieurs portés disparus à la suite de l'averte de la plate-forme d'habitation Alexander - Kielland en mer du Nord. Certes, les o pérations de recherche devaient continuer sans relâche les o pérations de recherche devalent continuer sans relâche ce 29 mars, evec l'intervention d'une cinquantaine de navires, avions et hélicoptères venant de plusieurs pays, mais on pouveit lire sur le visage des responsables que l'espoir était pratiquement nui. Le dernier homme repéché, vendredi à midi, avelt passé près de dix-huit heures oans l'eau, revêtu d'une combinaison isolante, avant d'être repéré et secour. Sa euryle considére-t-on lante, avant d'etre repere et secouru Sa eurvie, considéret-t-on ici, tient presque du miracle. Selon le Phillips Petroleum, on compte actuellement quetre-vingt-dix-neur rescapés et trente-neur corps ont été retrouvés.

A 350 kilomètres au large du port pétrolier de Stavenger, les seules traces de Stavenger, les seules traces de la presence de la plate-forme ne sont plus que quatre flotteurs qui sont posès comme des capsules sur le sur-

On ignore toujours les causes de la catastrophe. Seloo un porte-parole de Phillips Petroleum, la plate-forme, pentagonale, a été etabilisée dans sa position actuelle à l'aide de filins. Des équipes spécialisées tenteront, dans les jours qui viennent, de la redresser ce qui devrait perla redresser, ce qui devralt per-mettre ensuite de déterminer les raisona exactes de l'averie. Plusieurs théories circulent.

Selon la première, une des cinq colonnes de l'Alexander-Kielland anrait cédé à la suite d'une exploaurait cede à la suite d'une explo-sion de boutelles de gaz. Mais la direction de la compagnie, après avoir visionné plusieurs fois un film de la télèvision norvé-gienne, à définitivement écarté cette thèse, de même que celle de

face de l'eau. L'Alexander-Ktel-land s'est complètement retour-née et les quetre étages où étaient disposés notamment les chambres du personnel, le can-tine et le salle de cinéma, se trouvent meintenant à 40 ou 50 mètres sous l'eau. Des équipes de plongeurs et un peut sousde plongeurs et un peut sous-merin ont constaté, eu cours de leurs dernières opérations, que la plupart des vitres du bâtiment étaient brisées. Contrairement à ce que l'on a d'abord pensé, il est donc peu probable que cer-tains hommes soient émigrmés,

tains hommes soient enfermes, encore en vie peut-être, dans une poche d'air.

« Tout s'est pasee extremement vite, a raconté vendredi, en fin d'après-midi, au cours d'une confèrence de presse. M. Olef Skottheim, un jeune ingénieur norvégien, le seul rescape que la société Phillips e permis eux journalistes de rencontrer. « Nous avons ende rencontrer. « Nous avons en-tendu deux dellagrations, suivies d'une troistème à ouetques secon-des d'intervalle. Environ quinze secondes plus tard, la plateforme a brusquement bascule et s'est inclinée à 40°. v

Ceux qui ne possèdaient pas d'équipement isolant ont péri pro-bablement rapidement car le température de l'ean n'excédait pas 6 °C. Les rescapés ont été hos-pitalisés à Stavanger, La plapart ne souffrent que de blessures légères et de chocs psychiques nassarens

#### inexplicable

L'evarie de l'Alexander-Kielland pourrait blen relancer le débat politique sur les activités pétro-lières, et notamment sur les forages expérimentaux qui vont débuter en nord du soixante-deuxième parallèle. L'idée d'une mise en valeur des richesses pé-trolières sur une grande échelle est loin d'enchanter tous les Nor-réglens.

La découverte des gisements de la mer du Nord e déjà eu des effets négatifs aur l'équilibre regional et l'environnement. Les syndicats constatent d'autre part que l'exploitation du pétrole se développe trop rapidement et que les mesures de sécurité et de protection à bord des plates-formes sont de ce felt négligées.

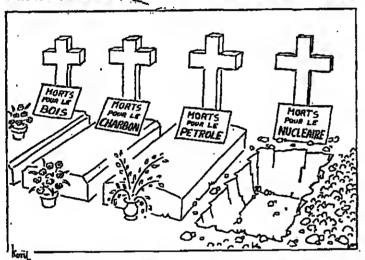

la corrosion du métal. Autre hypothèse : un des bateaux de ser-vice, qui tournent continuellement sur le champ, aurait per-cuté la plate-forme et provoqué ainsi la rupture de la colonne. Blen qu'un épais brouillard eit rendu la visibilité rédulte jeudi en fin d'après-midi, lorsque l'ac-cident s'est produit, les experts ne semblent pas voulour retenir cette théorie. D'eutres evancent que les soudures des ballasts ont cédé, ce qui expliquerait peut-être les trois déflagrations successives es trois de lagranors successives entendues par les rescapés. Enfin. il n'est pas exclu qu'une des chaines d'ancre, d'une longueur de 1500 mètres, alt cassé et déséquilibre la plete-forme. Compte tenn du vent qui soufflalt à une vitesse de près de 160 km à l'heure à ce moment, le derrick

l'heure à ce moment, le derrick et les quartiers d'habitation, jouant le rôle de voile, auraient précipité le basculement de la plate-forme. Celle-ci, qui servait d'hôtel flottant, devait être retransformée en installation de forage dès le mois prochain.

• L'accident est totalement inexplicable, a déclaré l'un des directeurs de la compagnie Philips-Petroleum, M William Boyce. Ce typr de structures semi-submersibles est utilisé en mer du Nord depuis 1969 et a donné entièrement saits action dans des conditions atmosphériques sou-

tièrement satisfaction dans des conditions atmosphériques souvent trèe difficles. »
Cependant, è la veille de la catastrophe, l'Henrik-Ibsen, une plate-forme jumelle de l'Alexander-Kielland, un autre hôtei flottant qui devait prendre la relève sur le chemp pétrolifère d'Edda a sule que que correcd'Edda, a subi quelques correc-tions concernant le stabilité de l'installation. Le directoire nor-végien du pétrole a décidé, per prudence, d'interdire la mise en service de cette plate-forme jus-

qu'à nouvel ordre. Le premier ministre, M. Oddvar Nordii, qui a passe quelques heurer à Stavanger le 28 mars, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête publique qui dolt normalement commencer ses travaux la semaine prochaine.

Il est fort probable que la pro-duction ve maintenant être ra-lentie pendant quelques mois. L'exploitation de l'or noir en mer du Nord evait déjà fait quatre-vingt-deux victimes depuis 1975. Mais le sinistre du champ 1975. Mals le sinistre du champ d'Edda prend un caractère de tragèdie nationale, la plus importante depuis la deuxième guerre mondiale « Je ne poavais pas imaginer qu'un tel acci de ni puisse arriver », déclarait le ministre de l'énergie et du pétrole. Mi Bjarmar Garde C'est blen ce que persea aussi un technicien qui que pense aussi un technicien qui nous conftait : « Nous arions tout prévu pour la sécurité de ces ptales-formes, eauf la perte d'un pied. S ALAIN DEBOVE.

#### QU'EST DEVENU LE DERRICK?

La présence du dernok sur le olete-lorme Alaxander - Kielland pourrail rendre encore plus dilticiles les opérations éventuelles Inemeycliner eb

Oe la base des tioneura au

eommet du derrick, le hauteur lotale de l'engin était de l'ordre de 95 métres Les flotteurs émergent actuellement d'environ 3 métres. Il y a donc 92 métres de structures diverses sous l'eau. Or la protondeur de l'eau à Edda est à peu orès de 60 mètres il menque einet une bonne trentaine de mêtres Le demck est-il liché dane le lond de le mer? S'est-il tordu ou cassó en racient le lond ? Quoi qu'it en eoit, el on veul coupe le derrick eu chalumeau sous leeu (ce qui est difficila mate probablement laisable), on pourrail compromattre la stabilité de l'épave et rendre le travail de découpe encore olus dangereux. — Y. R.

### Les conséquences de la marée noire du « Tanio »

Une manifestation de protestation cootre les consequences de la marée noire du « Tanlo » sera organisée à Paris, le mercredi 2 avril, par le Comité d'Information et de coordination des communes des Côtes du-Nord.

D'autre part, la commission déléguée du conseil régional de Bretagne, réunie, se vandredi 28 mars à Rennes, a demande que l'épave du . Tanio . solt rapidement neutralisée et que tout solt mis en œuvre pour sauver la saison touristique La commission demande d'autre part que l'indemnisation des dommages soit assurée sans délai.

Pandant ce temps. la «clinique» de Treheurden 1Côtes-du Nord) continue de tenter de sauver les oiseeux mazoutés.

#### Un oiseau sur cent sauvé du mazout

De notre correspondant

Seint-Releuc - Bravant le tempête el le pétrole, les macareux-moines soni revenue degula quelques joura nicher dens le réserve des Sent-lies au lerge de Perros-Guirec. Meis ce sarichagire des placeux de mer. une fots encore 2 été touché oar le cétrole. Contolen récheoceront é cette nouvaile manée notre qui oro-A le clinique des pieseux de Tre-

beurden, mise en place per le bigue pour le protection des piseaux et la Sociélé d'études pour le protection de la nature en Bretagne (S.E.P.N B ). orés de sept cente pieceux ont été recuellis. Avec les deux autres cliniques de Plestin-les-Grèves et Pléneuf-Val-André, on a recueilli glus d'un millier d'oiseeux vivants et cino cents, eu moine, morts.

Les deux tiers sont des aicidés menecés de disparibon : petits plngouins torde, et guillemots,

Le cetaetrophe s'est produite eu nt de le migration des clongeons (15 % des partes) et de leur mue. La rencontre de la olus patite neppe de pétrole ou d'une forte iriestion leur est fatale. Les fous de Bassan, qui restent le plus souvent à terra ou péchent à vue, ont été reletivement épergnés (3 % des victimes), mels (es grèbes moins. Ouelques mecareux ont élé touchés, meie la olugert n'étaient pas encore -Après l'ampérience de l'Amoco-

Cadiz et dans les conditions ecruelles (pétrole olus nocil, vents portant les cedevres au fargel, calcule Luc Ouncombe, qui seconde son père, conserveteur - de la réserve des Sept-lies, il leut comoter près de dix oleeeux tués pour un recueilli vivent . Cele signifierait donc plus de douze mille giseaux déjè tués.

gardes-chasses lédéraux, les sur vivants, que leur olumage soullié ne orotage ofue du froid ni de l'aeu eant récheuffes, euralimentés, ouis eargneusement levés, rincés, mis en vollère. Ceux qui euroni aurvécu aerant conduits en voiture au-dalà de la zone colluée et relachés. Des heures de soins minutieux prodiqués à chaque oiseau oar des bénévolas dont certaine ont quitte leur travail Pour un résultet incertain : - 20 % meurent event le nettovege, 10 % pendant, la moitié après Si on en eauva 10 %, qui seront rendus é la nature, on sere contenta. >

#### mproviser

Alors, tant d'efforts cour ei peu, est-ce bien utile ? - Après l'Amoco Cadiz, fai pansă aussi que ce ne valait oas le couo, reconnaît Jean-Yvas Monnat. oroleaseur é l'univereile de Brest. Meis, d'abord, on comprandrait mai que nous, sociélés d'études et de protection de la nature, nous n'intervenions pes d'autant que certains - cherletans ocurralan prandre le relaie. Ensuite, on geut faire mieux que 10 %. -

. Il ne doh y evoir en Frence, eatime Jean-Yves Monnat, que deux éguipes vraiment eoécielisées : une à Brest, l'eutre à Rouen. - Alors. dens cae cliniques équipées à le hate, on ne peul souvent qu'imoroviser evec la meilleure bonne votonte du monde.

Deouis que le cétrole du Tenio touché la côte, orngouins el guillemots ont dispary du littoral. - On espère qu'ils ont pria le large, dit Luc Ouncombe. Mais on est d'aulent raison que ça s'arrête demein. .

### **ENVIRONNEMENT**

### Des élus et des responsables économiques veulent s'opposer à la création d'un dépôt de déchets nucléaires dans le centre de la France

De notre correspondont

Saint-Etienne. - L'opposition eu projet de stockage des déchets nuclèaires à Saint-Priest-la-Prugne, à la limite de la Loire et de l'Allier, fait tache d'hulle (le Monde du 71 février). Les réunions

Monde du II février). Les réunions pour sensibiliser les populations se muitiplient, notamment dans le canton de Saint-Just-en-Chevalet (Loire) et celui tont proche de Mayet-en-Montagne (Aliler).

Un collectif s'est constitué à la mi-mars à Mayet-en-Montagne sous l'impulsion des responsables agricoles et d'enseignants. Des elus et des responsables exonomiques et sociaux, venus des arrondissements de Roanne (Loiret, Vichy (Allier) et Thiers (Puy-de-Dôme), se sont rèunis, samedi Dôme), se sont rêunis, samedi 22 mars, à la Maison des jeunes de Saint-Priest, et ont fonde un comité de sauvegarde et de pro-motion de le montagne bourbon-

Cette association, qui se veut Cette association, qui se veut apotitique, doit rassembler es maires, parlementaires, conseillers généraux des arrondissements concernés de chacun des trois départements, des organisations professionnelles et de services (syndicata des eaux, syndicata agricoles de salariés, offices de tourisme) et d'organismes publics ichambres de commerce, d'agriculture, des métiers), ainsi qu'un représentant par département des collectifs locaux.

L'assemblée générale constitu-tive du comité est prévue pour le 26 avril. D'ici la, les elus espèrent que des réponses ciaires auront été données eux questions qu'ils posent sur la nature des déchets, le choix du site et la sécurité. Certains ont même indique avec force qu'en attendant ils étaient hostiles à tout lancement d'une procédure administra-tive, à commencer par l'enquête

M. Jean Thirry, conseller muni-cipal socialiste de Roanne, a de-montre à l'eide de documents emanant de C.E.A. et de la fa-cuité de Clermont-Ferrand que la montagne bourbonnaise est un veritable châtean d'eau, dont une partie des écoulements s'infiltre dans des failles. Or, le secteur où doit être installe le stockage des et l'achèvement des a études en déchets radioactifs à Saint-Priest- vue de la réalisation de l'usine la - Prugne (1200 millimètres marémoti d'eau par an, pour une altitude dans la de 800 mètres) est au cœur de Michel »

ces feilles — ces fractures de l'écorce terrestre — qui s'ouvrent vers eu moins huit directions. M. Thirry a fait sensation en soulignant que les sources thermales et minérales de la région sont toutes sinnées le long de ces failles, en particulier dans le bassin de l'Allier : La Bourboule ; Le Mont-Dore et Vichy.

En outre, l'eau de la montagne bourbonnaise alimente quelque cent dix communes, dont deux villes de plus de cinquante mille habitants (Thiers et Roame), auxquelles il faut ajouter cellee auxquelles il faut ajouter cellee vivant du thermalisme et qui se trouvent sur la bordure est de la Limagne Plusieurs départements et nombre de villes d'eaux sont donc concernés par le projet de dépôt de déchets nuclealres e Même s'il e'agussait de déchets princeparagnes es caractériages par la companye ce paragil page page 1 ordinoires, ce serait inacceptable : ont dit tous les élus.

PAUL CHAPEL.

#### LES COMMUNISTES BRETONS FAVORABLES A LA CENTRALE NUCLEAIRE

Les fédérations de Bretagne du oarti communiste français se prononcent dans un document qu'elles viennent de remettre à la presse. « pour l'implantation d'une centrale nucleaire en Bretagne » mois déclorent « que les propositions d'implantation faites à Plogoff doivent être compair-

bles avec les exigences maximales de sécurité ».

« Nous ne disons pas non à Plogoff st le sile convient », e)outent les communistes mals « les éludes donvent être débartues nove la population brélonne ». Sont aussi "emandès « la francisation de la filière à eau légère et le développement des activitées de nouvelles filières les sur de nouvelles filières, les accords avec Westinghouse se terminant en 1982 v.

Les communistes bretons rap-pellent en outre qu'ils souhaitent depuis plusieurs années la reprise marémotrice des des Chausey dans la bate du Mont-Saint-

# JEUX OLYMPIQUES

### La préparation des J.O.

- Cent cinq comités nationaux auraient l'intention de se rendre à Moscou
- Le C.I.O. pourrait envisager des inscriptions individuelles

De notre correspondant

presse du Comité international olymorque (C.I.O.], réun.e é Moscou les 27 el 28 mars, e oris des mesuree techniques pour laciliter l'accrédilation des journelistee chargée de - couvrir - tes Jeux d'élé. Au coure d'une conférence de presse qui a eu lieu pour le oremière fois dans le nouveau centre de presse construit epécialement per lae Soviétiques pour lea J.O., Mme Monique Berlioux, directrice du C.I.O., e donné l'impression que les responsables olymoiques étarent soucieux d'atténuer les ellets des éventuelles décisions de boycollage.

Jusqu'à orésent, cinq cents comilés olympiques nationaux (C.N.O.) ont exprimé leur intention de participer aux J.O. de Moscou, dont quarante qui ont déjè répondu è l'Invitation officielle du comité d'organisation. Troie peys eveient décide de ne cas participer sux Jeux dés le fin de l'année demière (Albanie, Arabie Spoudite. Malawil el trols onl récemment indiqué qu'ile les boycottaralent (Hondures, Kenye, Peraguay). Trente-deux comilés n'ont oae encore ré condu

Oans une interview eu quotidien le Sport soviét/que, Mme Berlioux e declaré que le C.I.O. pourrait aider matériellement les comités nationaux qui veulent participar eux Jeux malgré les décisions de leur gouvernament. Pendant sa contérance de presse, elle e orecise que cette aide Irait aux C.N.O. ayant des difficultés à essurer le participation de leurs athlétes, mais que l'inecriotion Individuelle directe des aportife n'était pes prèvue . pour l'instant .. Le règlement du C.I.O. prévoit que les inscriptione pour les Jeux ee loni par l'intermédielre des comités natio-

Moscou. - La commission de naux II ne perell que exclu, ceper dant, que le C.I.O. envisage le possibilité d'Inscriptions individuelles directes au cas où de nombreux eportils eerelant désireux de venir é Moecou même si leurs comités retusent l'invitation du COJO. Cette modification du règlement pourrait être discutée lors de la prochaine réunion de la commis du C.LO., le 21 avril à Lausanne.

Pour ce qui concerne les journalisles, Mme Berlioux a décleré que les eccréditations avaient lieu é travers les C.N.O., qu'ile participent aux Jeux ou non. Le - contingent - accordé eux pays qui boycotteralent Moscou ne sere pes réduit d'eutorité par les organisateurs. Les Américaine ont droit à deux cent querante-seol pleces oour la presse écrite, quelle que solt le décision linale du comilé olympique des Elets-Unis. En recevant les membres de le

commission de presse, M. Igneti Navikov, président du COJO et viceorésident du gouvernement soviétique, a décleré ettacher une grande importance aux recommendations du C.I.O. - Cette foie encore, é notre retour de Lake-Placid, nous evons répondu au souhait de lord Killanin en portant le contenu de se décla retion é la connaissance des dirigeants de notre pays ., e-t-il dit, dens une eliusion au vœu du C.I.O. que toutes les conditions solent créées pour un bon déroulement des Jeux de Moscou, Mais, a ejouté M. Novikov, - nous sommes persuadés que le préparation et la tenue J.O. ne dolvent pae être liées ou é quelque eutre événement poll-

DANIEL VERNET.

### plue pes inistes qu'il n'y a pas de M. Curter est prêt à retirer leur passeport aux sportifs américains qui refuseraient le boycottage

Le président Carter a ordonné, du président Carter de boycotter les Jeux. « Nous espérons que les Jeux olympiques à cette promesse. De plus, selon les règles olympiques, aucun athlète ne peut participer aux Jeux en dehors d'une équipe matiques de la chaîne de télévendredl 28 mars, l'errêt de tous echenges commerciaux en rapport avec les Jeux olympiques entre les Etats-Unis et l'URSS. Cette mesure frappe notamment le contrat de la chaîne de télévision N.B.C. qui s'était assuré tionale. » Si cee dispositions pour environ 85 millions de dol- n'étaient pas respectées, a ajouté lars (380 millions de francs) les droits de retransmission des Jeux. Cette décision, annoncée vendredl 28 mars par la Maison Blanche, s'ajoute aux embargos américalns sur les produits agricoles et la technologie avancée, décidés après l'invasion soviétique de l'Afghanistan.

M. Jody Powell, porte-parole de la Maison Blanche, e précisé, d'eutre part, que, poar bien faire apparaître que sa décision était définitive, le président Carter était prêt. « même si cette mesura est la dernière envisagée et la est la dernière envisagée et la plus difficile à appliquer, pratiquement et politiquement », à se servir de ses droits conetitutionnels ponr empêcher des athlètes américains de se rendre à Moscon pour les Jeux d'été. Un journal californien ayant annoncé que le président ne prendrait pas de mesures coercitives contre les athlètes américains, M. Powell e reppelé la promesse faite par le comité olympiqua a méricain (USOC) de se plier à la décision est la dernière envisagée et la

M. Powell, le président est prêt à ntiliser ses droits constitutionnels, et notamment à retirer les passeports des athlètes, ce qu'il peut faire en période d'urgence natio-nale. Le président a fait savoir qu'il elmerait mieux ne pas evoir à se trouver dans cette estuation, a encore dit M. Powell.

TENNIS. - Gilles Moretton, le TENNIS. — Gilles Moretton, le dernier Français en compétition au lournot du Nice-Lawn-Tennis Club, doté de 50 000 dollars, a échoué, vendredt 28 mars, en quart de fint. : face à l'Espagnol Manuel Orantes par 6-1, 6-2. Le Suédois Bjorn Bory et le jeune Espagnol Francisco Luna l'ont écatement emporté sans problème face, respectivement, à l'Austratien Peter McNamara, 6-2, 6-1, et à l'Allemand de l'Ouest Peter Etter, 6-0, 6-1. En recounche, les innombrables lobs revanche, les innombrables lobs et amorties du Colombien Jairo Velasco ont souvent mis en dif-ficulté l'Italien Corrado Baras-zutti, vainqueur 6-1, 0-6, 6-3.

### AÉRONAUTIQUE

#### LE JAPON OFFRE DE COOPÉRER AVEC L'EUROPE A LA CONCEPTION D'UN AVION DE CENT CINQUANTE PLACES

Une délégation japonaise com-mencera, eu début d'avril, une tournée en Europe pour examiner dans quelles conditions l'industrie aeronautique Japonalse pourrait trouver en Grande-Sretagne, en France, en République fédérale d'Allemagne et en Italie des par-tenaires en vue de la construction, en commun, d'un court-courrier de cent trente à cent cinquante places. En France, les responsables

japonais, condults oar M. Elichl Ohara, président de l'Association des constructeurs de l'aeroneutique et de l'Industrie lourde. devraient rendre visite eux usines Dassault-Breguet et à le SNIAS qui cofrabrique l'Airbus européen.

A l'origine, de premiers contacts avalent été pris par les Japonals avec la société néerlandaise Pokker qui envisage de lancer un evion de la catégorie de cent vingt à cent querante places à partir de son expérience acquise avec ses avions F-28 en service. Le souci des industriels japonais, encoura-

gés par le gonvernement de Tokyo, est de na oas rester trop tongtemps tributalres d'une simple activité de sous-traitance qui lui est concédée par les constructeurs américains, en particulier par Boeing pour le moyen-courrier biréacteur 767.

Une colleboration éventuelle avec le groupe privé Dassault-Breguet pourrait naître antour d'un projet d'avion dérivé du court-courrier biréacteur Mercure en service à Air Inter. A la condition que les études de mar-ché concluent au besoin d'un tel avion dans le monde, qui serait dessiné à partir d'un modèle de cent vingt-cent soixante sieges.

Cependant, on note que, des l'an dernier, le gouvernement français avait souligné, devant ses interlocuteurs japonais, l'interêt qu'il portait à une association préférentielle evec le consortium. Airbus Industrie désigné tium Airbus - Industrie désigné comme l'interlocuteur des industriels nippons dans le projet d'un nouvel evion de ligne.

Prile Itti

FATTE MANUAL PROPERTY. 3.5 .ie ## . · . . . . . n. rd. Cathorin FINCH BE

feques de jame

-. ut bien établic

... 00:0. destribut-

AND EINBARDT IN THE

Bel Legaler Diongo your

to the or un titres français

Chart Apple 2 to blogge.

Or is Ec mir bist die Bebon

Charle - Amérique dens les

Bare, Jue Freie. George Ra-

le lun 7. 32 Palace : Dennis

Brownand The We The Per-

ple Bid, ie 16 arni, an Pa-

lace : laly Joel, le 11 acral, &

de Vau-ei, le 15 à Paris

(Rez. le 16 a Cambrol (Pa-

lais de Grottes), le 18, à Bor-

deux paints des sportas : Fen-

ingi alse, avec Celia Crus,

Isma Miranda, Nelson Gonne. les, i 13 auril, à 15 heard

Calendric.

- Atti. 21 1941

Street - C. SE.

TERRITOR . HORICAL

THE STATE OF THE S en gatour acht

TTALAT NITOUS (CA) \_ La porter de et ties person

> renents d'un studie ORTH INTE imosphère Moc-WATER BATTON THE TANK Are de Talbum. ---Secreta courses. tic we menonce them 4.7 COME & SS. ic patronymes des Fine Che # .. what / Deniels. Bathy Bert, Tro-... et Ponty int-Mr. Catt. " " " - Arets de grande be at Experie ci ich en etat de

LOW DE STUDENT des jours care. Party deputs at Comina Sea & Perting personal de Johny Can Marie Page and U" C) (M. MET '50 ) toris de tot ca a berte. . beaut. gu'il etail des 1944 12-12-12-5 Tree : c TE pas suppro-MINE . PORT BYER BIR - WITH Aure of the tures beaut, que Dylan, Jon B Parry Come no D'matrice Turn reet des rector Bourfe, traf W

anner II D'arigo se fed es-Brire curicion, l'enstrument Har teurage, mais surfaul & Prof. Fun det p Power ist 1467. mak fine Free Marine des pro-Seation de la EuropeRock 50 an Pavillon Steppe mys Gar mander Coss de Baltal le sameda 29 more. Part. : 15 houres, apec Less DO COURTY TO Leuis, Weekless Eric, Leue Lotich. Monets, le dimanche 36 guitare, Tim Same Maneli Johnson aux mars, apartir de 15 heures, atec Stichnine, Jo Lemuire The Seiter, The Beat, Doles Easter, spinister forward for for appearation E Vita: hay's Midnight Renner le imanche 30 mars. & li heur, au Palace : Festion! de cours music à l'Hippo-frome : Paris, avec Charles Pride, 'horlie Rich, Babby

chainter de foct, meliture Ole Opris de le filch dont substant roch benishings à milion V. Encylon Horris. Chargetic Coy, Carl Perkins, de 16 terres à 24 heures. Bellem Bros. Don Everig. Commider Cody, Raymond Fragga, Emmylou Harris, Charibate Coy, Carl Perkins. Eddy licheli, ic mordi I- auri, de 16 sures à 24 heures ; The Mo-ders e: Spirotnergi au Pa-lace: 3 armi. à 20 heures: Jeinica ul à Difon (Palais des sport; le i a ru : Siere Lacy.

ather in Saint Ettenne i Pulais des sports le 13 à Nice (Thistre



Charles San

### LE JOUR DES MUSIQUES

### Le Printemps

de Bourges. Le quatrieme Printempa de

Bourges aura lieu du 5 au 13 avril. Ce festival de chansons et de musique réunira, comme les autres années, plus de cent artistes répartis dans cinquante spectacles. Participeront notamment au Printemps de Bourges : Maxime Le Forestier, Graeme Alluright, Roland Magdane (le 5 avril); Pierre Eliane, Ultra Violette, Anna Prucnal, Guy Bedos, Mouloudji. Francis Lemarque, Ben Zimet (le 6); Pascal Auberson, Langoureau, Nino Ferrer, Beaviard, Clavier, Francisco Montaner, Tanta Maria, Eddie Boyd, Sugar Blue (le 7) Gérard Pierron, Michele Bernard (le 8); le spectacle V.\_ comme Vian Iles 8, 9 10); Uña Ramos, Yupan-

grammation cinèma (films de jazz, de blues, musicaux), des animations enfants, des rencontres et ateliers autour de la chanson.

#### Disques de jazz

MIROSLAV VITOUS (« First DE « COUNTRY MUSIC » Meeting 1). — La poésie des grands espaces et des paysages crépusculaires, dans la tradition, maintenant bien établie, des enregistrements d'un studio d'Oslo. Publi à Munich (E.C.M. 1145).

JEAN-LUC ONTY (« H.L.P. Trio »). — L'itmosphère noc-turne du cabaet Camèléon, en mat 68. Le tire de l'album, comme il est assormats courant, use d'un sigle qui n'énonce rien d'autre que les patronymes des participants : Rumair (Daniel), Louiss l'Eddie, et Ponty luimême, trois musiciens de grande envergure, et lci, en état de grâce (All Lig 0910, distribution Musica)

DJANGO REINHARDT (4 En Belgique a). - Avril et mai 1942. Bruxeles. Django joue - sauf un s blues » - et un morceau intitule à la blague : a Bei dir war es immer so Schō » (Auprès de toi ça a toujours été beau), qu'il était impossible de no pas rappro-cher du Bei mir bist du Schön (Auprès de moi tu es beau), que tous les musiciens avaient « jazzé » en Amérique dans les années 30. Diango se jait entendre au violon. l'instrument de sa jeuresse, mais surtout à la guitare merveilleusement (Polydor 2314 146).

#### Calendrier.

Europe Rock 80 au Pavillon de Baltant le samedi 29 mare, à partir de 15 heures, avec Lew Lewis, Wieckless Eric, Lene Lovich. Mainess, le dimanche 30 mars, à partir de 15 heures, avec Strychnine. Jo Lemaire. The Scienter, The Beat, Dolce Vita: Dery's Midnight Runners le dimanche 30 mars, à 17 heures, au Palace; Festival de country music à l'Hippo-drome de Paris, avec Charley Pride, Charlte Rich, Bobby Bare, Janie Fricke, George Hamilton IV. Emmylou Harris, Charlie Mc Coy, Carl Perkins, Eddy Mitchell, le lundt 31 mors. de 16 heures à 24 heures : Bellamy Bros, Don Everly. Commander Cody. Raymond Froggat, Emmylou Harris, Charlie Mc Coy, Carl Perkins, Eddy Mitchell, le mardl 1st avril, de 16 heures à 24 heures ; The Mo-dettes et Spizzenergi au Pa-lace le 3 avril, à 29 heures : Jethro Tull à Dijon (Palais des sports | le 4 avril; Steve Lacu. le lund: 7. au Palace: Dennis Brown and The Wa The Peo-ple Band, le 16 avril, au Palace; Billy Joel, le 11 avril, à Saint Etienne l'Palais des sports, le 12 à Nice l'Théâtre de Varduret, le 15 à Paris (Rex) le 16 à Cambrai (Palais des Grottes). le 18, à Bordeux (Palais des sports) : Fes-Salsa, avec Celia Cruz, lez, le 13 avril, à 16 heures

### La 4<sup>e</sup> Symphonie de Chostakovitch par Kyril Kondrachine

Uoe partie du public de l'Or-chestre de Paris, si enthousiaste jeudi soir salle Pleyel à la fin la 4º Symphonie de Chosla-kovitch (l'autre faisalt grise mine ou était déjà sortie entre les mouvements) s'est peut-être reguly compte que ce consti rendu compte que ce concert n'était pas tout à fait comme les autres. Kyril Kondrachine, qui fut treize ans chef permanent du Bolchoi et quinze ans direcdu Boichol et quinze ans airec-teur de la Philharmonlque de Moscou, a demandé l'astle poli-lique aux Pays-Bas en décem-bre 1978 et s'est fixé à Amsterdam. Sans doute n'est-ce pas fortuitement qu'il a voulu diriger cette œutre peu connue à

Car cette 4º Symphonie est en quelque sorte le symbole du spectacle V. comme Vian les 8, 9 10); Uña Rêmos, Yupanqui (le 91; Marianne Sergent, Jacques Villeret, Ange (le 10); Jean-Pierre Alarcan, Valérie Lagrance, Trust (le 111; Beaucoleil Broussard, Hekri Tachan, Catherine Ribeiro, Catherine Sauvage (le 12); Francis Lalanne, Hermon, Bushing, Marquis de Sade, Starshooter, Odeurs, Bljou (le 13).

Une a scène ouverle 3 sera offerte aux auteurs-compositeurs interprétes et aux groupes. Le quatrième Printemps présentera également une programmation cinèma (films de la sur de ma vie. Mon travail mes capacités, tout cela ne semblait plus servir à personne. (...) On peut retrouver certaines de ma vie. On peut retrouver certaines de cee pensées dans ma 4º Symphonic, plus exactement dans ses dernières pages. »

A PARIS

(Sutte de la première page.)

Face à une musique rock feisant

ces damières années de nombreux

retours aux sources, la country

music a, semble-t-ii, trouvé, d'une

manière permanente, une audience

mondiale. Aussi n'est-il pas éton-

pant qu'un festival de country music

it lieu é présent à Perle evec quel-

ques-uns des mellieurs représentants

de la capitale du Tennassee : Charley Plide, Charlie Rich, Bobby Bare,

Bellemy Bros, Don Everty, Comman

det Cody, Chartie McCoy, Carl Per-kint et Emmyton Herris. Eddy Mit-chell se produisant également les

chel se produisant également les deut jours dans le style qu'il allec-

tionne depuie une dizaine d'années

Perkirs, plonnler du rock et compa-

Merle Haggard, de Waylon Jennings,

de Hank Williamo et da Gram Par-

sons, comme Cherile McCoy, l'un

des plus profixes des musiciens de sludio de Nashville, accompagnant

avec oes narmonicas euesi bien Bob Dylan, Joan Baez, Elvis Presiay, Perry Como ou Eddy Mitchell.

D'eutres nueiciens du Festival se-

ront des radécouvertes comme Don

Everly, qui forms evec son frère Phil, l'un des plus célèbres duos du rock (las Everly Brothers), créant é

le fin des annéee 50, avac de mer-veilleuses méloples et de savantes

harmonies vocales, un son qui în-fluença de nompreux groupes, des

Beetles eux Beech Boys, ainsi que

Simon and Garfun al. Ou encore Com-

mander Cody et son nouvesu groupe de country rock et de blue-graos, evec, notemment, Bill Kirchen è la guitere, Tim Eschlinen à le basse, Steve Fiehell à la peqal etest et Tony

Johnson aux percussions.

solide individuelité.

tuation financière.

pour le lundi 31 mars.

CLAUDE FLEOUTER.

Cetains des artistes de ce festival

L'œuvre ochevée jut cependant mise en répétition, mais tout de suite retirée par le compositeur. Craignant de nouvelles joudres officielles et, de plus, épouvanté par la médiocrité du chej à qui la partition avait été confiée. Ce n'est qu'en 1960, sepl ans après la mort de Slaline, que jut donnée la première audition de la 4° Symphonie, et par Kondrachine...

L'œuvre est profondément soli-ialre et, sinon désespèrée, du moins en perpetuel déséquilibre, comme ne sachant à quot se raccrocher, à la jois très linéaire et opposant les motifs en des polyphonies violentes, avec une polyphonies violentes, avec une orchestralion très chargée, d'ailleurs puissamment expressive. On y remarque, comme Michel Hofmonn l'avait justement indiqué, une influence de Mahler, directement sensible en trois passages au moins, et dans la démarche et le climat mêmes de l'ouvrage.

L'immense premier mouvement (vingt-cinq minules) change sans cesse de mouvement et d'expres-sion: on passe de cris stridents, de marches grimaçantes, à des chants angoissés ou mélancoll-ques; les élans harmonieux qui cherchent à se faire jour sont barrés par des épisodes caricatu-raux ou terribles aboutissant à des marches sinistres ou à des galops effrénés de cavaliers targatops efficies de carraters lar-tares. Tout effort de construction, de cohérence, semble pous à l'échec par le tourbillon des idées, des images et des peurs.

Le scherzo ironique et algrelet, avec des couleurs qui rappellent

les Jeux de couples de Bartok, est d'une écriture plus cohérente avec un beau dévelappement jugué à la reprise, mais parait assez académique el trop âtiré, tandis que le final, qui retrouve le lyrisme échevele du premier mouvement, revêt une vérilable grandeur. Aux marches accablées, aux accents presque séraphiques d'espoir ou de désespoir, aux dux accents presque seraphiques d'espoir ou de desespoir, aux images grinçantes, Chostakomich tente bien de donner peu à peu un oir joyeux, un air de fête, selon le sain optimisme de la doctrina officielle. On va même insqu'à danser la rales ou chanjusqu'à danser la valse ou chan-ter des hymnes. Mois les tumié

res Alusoires peu à peu s'étei-gnent. Uns dernière jois, sur des ponctuations lancinantes, un dernier sursaut du tuba, puie la flute, les violons se glacent. Il ne reste plus enfin que les lumières tremblotanics en arpèges brisès du célesta, qui brille encore comme une étoile dans la nuit et L'Interprétation de l'Orchestre

de Paris fut superbe sous la direction rigoureuse et intense de Kondrachine, qui épouse la partition dans lous ses méandres. Aupararant, Pierre Amoyol avait joué en grand virtuose le Concerto pour violon en si mineur de Saint-Saëns.

JACQUES LONCHAMPT.

(1) Rappetons qu'il a enregistré l'intégrale des qu'uze symphonies (1) d. Chant du monde, LDX 78621/341,

(2) Témoignage, propos recuellis par Solomoo Volkov, Ed. Albin

#### **FORMES**

#### LA CHAIR NUE DE L'ÉMOTION

(c. le redire) qua l'exposition de Maggian: ast l'una des maillauras qui solent données à voir cea joursci (1). On a'abime longtemps dens le contamplation de ses toiles où il ne ae passe presque plus rien, saut entiel : des rellets de quelqua palais, des tenétras ou des vestigas de tanétras. C'est par alles que s'engouttre l'espace, qui trouve toujoura ui cadra ouvert, en haut ou an bas. commo échappetoire. Quasi monochrome et d'une coloration infiniment plus sensible, plus vibrante que celle des compositions d'Il y a trois d'une tolle à l'autre, tilleul, bleus ocrée... J'ai une préférence pour cette dernière, meis toutes me eetfstont sen réserves. C'est d'ailleurs la couleur qui donne sa protondeur au tableau en l'absence de tout artitica illusionniale, avec le rejet de tout accessoire, quel qu'il soit. « La chair nua de l'émotion... - La formula n'est pas de moi. Elle convient pourlant à la pefnture qui me toucha, et telle celle de Maggiani.

Cherles Meussion ne traveille pas dans la liou (2). Ses écrans de fumée or de vapeura n'enveloppent ligures ses distances) que pour an accentuer le présence. Eloignez-vous tent solt peu de ce Groupe è la bicyclatte qu'on dirait posant devent le photographe du villege : comme fi prand soudein via i Et ce lac, et cette vallés, at ces collines, et ces meisons, et ces portreita, comme lle sont proches, fraternele i Pourquoi cette brume ? Pour anrober de silence sane doute les êtres et les choses.

Danse

Arlet Bon au Lucernaire

cl'es s'enflont, se succèdent, s'im-briquent et s'annaleot. On souhai-

te ait parfols do éclat mais sans donte avons-noos tort; il suffit de

peo de chose pour déranger les

\* Theatre du Locernstre, dimoo-che 30 mars, 18 h. 30.

■ Les prix de la Fondetion Fénéon,

remis chaque aunée à la Sorboun

Dominique Schmit et ao peintre Ma-

MARCELLE MICHEL.

Pulsqu'on le pensa, il teut le dire les adoucir, les intimiser. Pour aller la lanta appréhension d'un petit ou vasta monda euquel Meussion a'idantitia. Acryliques, dessins surtout, rajoignent, sciemment ou non, un courant qui sa rattache à une certaina tredition redevenue d'actualité el n'a pes attendu l'exhumation de Carrière pour prolitérar. Mala, déjà, Cleuda Monel (quelle coincidence, ces manifestations officialles I) laiault foncer ses cethédrales dans h brouillard.

If y a fongtemps que le voufair saluer le laient de graveur de Gisèle Calan-Lestrange, qui met sa maitrise de le technique au service du rêve. En voici l'occasion, puisque La Huna exposa aussi das estampes de la mallieure veine (3). Mais, cette fois, ca sont des dessins sur tonda equareliée. Paysages mervellleusement ro-mantiques, où le ciel, le terre et l'eau sa compénétrent. Rien n'est plus réal que ces immensités Imeginalitas qui s'intitulent Entre deux bleus, l'Entre-ciel, Avec sel et brome, l'Horizon et son echo...

Rian n'en est plus éloigné que les corps-è-corps de Bellan (4), couples pétris dans une pâte opulente et gueur, ila épuisent les variantes d'un érotisme ici trenscendé lis aa conlondent tout en poursuivant leurs lanleur poids de pelntura aur la tolle, puisque, finalement, c'est bien de pelature qu'il s'agit, infiniment pluo nuancée et envanta qu'on serait tenié de le croire.

Wenda Davanzo, elle, n'e pas besoin de prêter un discours formel à ses compositions (5). Son élen gestuel se combine avec une longue fréquentation des celligrephies orientales décodées. Entreleca inextricables et forrentiels, haurts pacifiquae de couleurs éclatentes, dans une diversité correspondent è des tensions intérleures différentes que l'ertiste e'est retusé de troubler.

Robert Einbeck e d'ambitieux projets. Le sont-ils vraiment, puisqu'lls vont être réalieée, à court ou é long terme, dens trois grands musées eméricains ? Comme le montrent les vastes gouaches qu'il présente é Paris (6), II y créera des environnemants picturaux conçus pour la détente, la relaxellon, le sérénité, Car Einbeck ne conçoit pas le peinture comme une tin en sol. Elle e une fonction psychique, et même métaphysique. Autrement dit, le peintre foint ses recherches scientifiques à son interrogation de l'ordre cosmique. Il ne laisse eu haserd ni les formas épurées à l'extrêma ni les couleurs ; londe noirs très modulés où éclaient des lueurs rouges, jeunes, bieues, d'una inliexible géo-

#### JEAN-MARIE DUNOYER

11) Gaisrie Jacob, 28, rue Jacob, (2) Galerie Jean-Briance, 23-25, rue Guenégaud, Paris-6°.

13) La Tune, 14, rue de l'Abhaye, Paris-6°.

14) Galerie Saint Guillanme, 208, bd Saint-Germain, Paris-7. (5) Galerie Koryo, 8, rue Perrocet, Paris-7\*.

(6) Galerie du Chapttre. 36, rue Saiot-Louis-eo-l'Ile, Paris-4°.

### CINÉMA

#### Jean-Claude Vannier

mode troussant les conleors d'une chauson, ini donnant les apparences de la vie, Jean-Claude Vannier s goltté un jour ee devant de scène un peo écéembrant quand on a quelque ambition. Il a commencé à écrire et à ebanter lui-même paroles et musique, se faissot ainsi une autre répotation dans le show busi-

soonages. Alnsi, so The tre do Rane-tagh, it tourne autour de l'enfance et recente à travers des éléments de monotogues et des chansous l'his-toire d'un homme et d'uoc femme d'une cité populaire. Aldé d'un trio à cordes léminin qui se transforme à l'occasion en tricoteuses on en choristes, pantaton large et hant, nu Jean-Claude Vannter mene ane entreprise originale qui pent, certes, sedoire par one espèce d'iotransi-

sedoire par one espèce d'iotransigeonee proclamée par nne volonté
de ne plus faire de concession après
avoir été de trop combreuses années
ectol qui babiliait nno métodie et en
faisait un succès.
A y regarder de près, il y a nn
soteur-compositeor qui f a h r i q n e
quelques joiées chansons et qui ponrrait imaginer une vraie comédie mnsicale dane laqueñe il interpréterait
lui mèms nn personnage — car Vannier a les qualités de vie d'un comédien qui, an conra de l'action, s'exdien qui, an conra de l'action, s'exnier a les qualités de vie d'un comé-dien qui, an conte de l'action, s'ex-primerait aussi en musique. Il n'est pas un chanteur et son ton mono-torde itrite d'aotant plus que l'en-semble du spectacle so présente trop-comme un jeu glacé, sans sponta-néité, plein de elichés à la mode rêtro, bors de tonte réalité majgrè-une alinte prétandument populiste. une alinre prétandament populiste.

\* Théatre Ranciagh, 20 b. 30,

#### et destinés à récompenser de jeunes artistes, viennent d'être décernés ao romancier Jean Echenoz, an graveno

### « LE GUIGNOLO », de Georges Lautner

Une guignolade

evait bettu des records de recettes. C'est é una carrièra tout eussi brillante qua semble promis le Guignolo, film visiblement inspiré par le succès du précèdent. Même scénarista : Jean Herman. Même dialoguiste : Michel Audlerd, Méme raalisaleur Gaorges Lautnar. Et avac son irrésistible sourire, ees muscles d'acier et sa bonne humeur contegieuse, un Jean-Paul Balmondo fidéle é tuimême autant qu'à son public.

Balmondo s'est forgé un personnage et une légende. El il n'en démord pes. La saule forme de cfnéma qui désormais l'Intéreose est le comédia d'aventurea à grand spectacle. Divertir, taire rire, slupetter les toutes par d'authentiques exploits athlétiques : telle asi la recette da sa popularité. Il l'appfique à la lettre dans la Guignolo, où, aous les tralis d'Alaxandra, fila da filou et tilou lui-méme, il incerne une sorte d'Arsèna Lupin qu'une éloila maliclause na cessa d'entratner dans de radoutables périls, mais qui a te génie de loujours retombar sur ses pleds.

Alexandra dáguisé en maharedjah, convoltant las blioux d'une faussa princesse : Alexandre revêtu de l'unitorma des officiere du Cedre noir, ratani un simulacre de sulcide : et des agents secreta qui cherchent

L'année dernière, Flic ou Voyou est maigré lui le dépositaire; Alexandre devenu hèros national et décoré er fantare sur l'esplanade des invalides : ce ne sont té que quelques-unes des péripeties d'une histoira bourrée d'incidents bouffons et de quiproquos vaudeviltasques.

Le clou du film est évidemment la sequence où l'on voit Balmondo survolant Venisa, suspendu à un trapèze que lire un hélicoptère. Le courage al la sang-lipid du comédian torcent noire admiration. Succédant à Belmondo l'enjaleur (brunes, blondes ou noires, da ravissantes creatures succombent à son charme) et é Balmondo le pitra (sa crise da dalirium après se pendaison), c'est Belmondo le casse-cou, troisième personne du mythe balmondesque, qui s'impose elora é nous.

Le litre du film l'indique : la Guignolo n'est et na veut être qu'une quignolade. Evitant les temps morts. se moquani totalemeni da la cohèrence et de la vraisemblanca, Georges Lauiner imprime à sa mise en scène un rythme de pirouette es da cabriole. Son seul objectif est de nous étourdir, da nous amuser, de d'Alexandre. On dira peut-êtra que les movens qu'it utilise na som paa Iras nouveaux. Mais pour evoir beaucoup servi, ils n'en restent pas moins efficeces.

JEAN DE BARONCELLI. \* Voir les illms nouveaux.

### LE PREMIER FESTIVAL

#### Photo

#### Alice Springs

Uo magasin d'objets chios, Due et Camroux, expose des photos d'Alice Springs, allas Juns Newton, fa femme du maitre incontesté de la photographie de mode (fronique, lro-nique): une série de gros plans et plans moyens de persoonalités poliplans moyens de personantes pou-tiques, artistiques do mondaloss (Edgar Faure, Joseph Losey, Yres Saint-Laurent...). Ce soot de bous portraits qui livrent, plus qu'uoe physionomie on une ressemblance, oo regard, un travers, une inquiétude, one grimace.

La banalité on Pindifférence sont emportées par un etlet de décentre-meat, de surpique ou du légérement flog, par un gag (Shirtey Goldfard qui fait peor à soo yorkshire co sont connus en France, comme Cart l'imitant), une petite pointe d'intro-sité qui passe dans le rapport pho-tographiant - photographie, et qui gnon de route d'Elvie Presiey et de Johnny Cash, comme Emmylon Harrie ul chente des chensons de mieux que le joil costume apprété apécialement choist pour la

\* Chez Due et Camfoux. 55. rue Jean-Jacques Rousseau, Paris-Is. Jusqu'uu 20 avril.

#### Keichi Matsuoka

Devaler ateller photos do Ceotre Georges-Pompidoo : cluq panneaux encedres, disperses aux quatre enins pannesux de ogof Ubptos chacuo. pris au flach dans la nuit et dressés égorires, des portiques, des totems

Est-ce one farce? Certaine photo cherche à se demarquec d'un style cord, mais les braves ne seront pss trop frustes quand ils diroct: a Paut quand meme pas charrier. » HERVE GUIBERT.

# Centre Georges-Pompidoo, Jus-qu'au 4 mal.

#### MORT DE LA CHANTEUSE JANE CHACUN

Entin, quelquas chanteurs et groupes feront en France leur première apparition : Bobby Bare, nonchelent chenteur da balladas et de country rock, membra à pert entière du Grand Ole Opry de Nashvitle. Comma Charlie Rich, dont le etyle a subi des influences rock et blues at qui rand hommage à Hank Williams dans son La chanteuse réaliste, Jane Checun, est morte à Créteii IVel-de-Marne) le jeodi 27 mars. Elle était àgée de soixante et onze ans. hommage é Hank Williams dans son desirative ie jeoui is mars. Elle disti agée de soixante et onze ans.

[Née te 12 juliet 1998 à Ambert (Puy-de-Dôme), Jone Chacun, après une jeunesse pauvra, fait ses débuts dans la chaoson à l'âge de vingt-etoq ans, aux côtès d'Edith Piat, avec qui ells passait en stiraction au Petit Jardin. C'est en 1837 qu'elle signera son premier contrat au cafe-c-meri Le Tourbillon. Elle fern enguite te succès du Mimi Pinson, avec des chansons comme « Violetta i » et « Tristesse », composées sur des métodies de Verdi et de Chopin. Ches Bob Legun, à Montmurtre, elle devient l'amie de Gaby Mortay. Avec son étornolle robe noire, son foulard roogs et un répertoire luépnisable, allo est hien vite déclarée « rains du musette ». Elle fut applaudis dans is plupart des cafés-concerts, de la Boule Noire au Balajo, et dans les plus grands musie-halls de Paris C'est dans son franc-parler populaire et avec une vitalité hors du commun qu'elle chantait les amours maibeureuses et les choses de tous les jours ! autres, Honky Tonk blues et Moanin' the blues. Autre leie d'affiche de ce festivat : Cherley Frida, le seuf homme noir chantant idirectement é l'Amérique protonda avec le langage, les intonetions de celle-ci el proclement dane ses ballades une • LUSDA (Union syndicale des artistes interprétes, réunie en assemblée extraordinaire le jeudi 27 mars, a voté sa dissolution. Selon le syndicat, cette décision a été prise en raison de sa si-Désormais, le seul syndicat d'acteurs est le Syndicat français des artistes (S.F.A.-C.G.T.1, qui groupe environ trois mille adhérents et qui invite les artistes interprètes, syndiqués ou non, a une assemblée générale le 21 avrit, annuiant la réunion-débat prèvue pour le jundi 31 mars

M Le musières jamalquain Jacob Muier, qui faisait partie du groupe arragaen Inner Circle, est mort à des milées Kingston, en Jamaique, des suites d'un accident de voiture.

### Lee Konitz

Jazz

Qoand D oe dialogue pas avec Martial Solal en tonte décentraction ou qu'il ne se mêto pas à queique expérience d'avagt - garde, le saxophoniste Lee Rouitz revient parfois vers ses soorces. Contemporato do Charlie Parker, il représente aujour-d'hul le versant o cool n du jazz d'après-guerre, tout en étant considéré comme no des plus habites altistes da moode. Tranquillement, D observe les musiques qui l'entourent, da Shelly Manne à Bracton, en extrait les matériaux qui tai permettront de se créer un langage original, inimitable.

Qoeique ebose de bean, de fort, so passe an Lacernaire. Jean-Luc Parant lit son texte, un texte magique sur les yeux; Ariet Bon, Christian Burgand, Katy de Kerdar, Patricla Passat, le dansent. C'est un dialogue. a... Si les yeux ne tonchent à rien c'est parce qu'ils sa content de passer là où lo corps est passé s, psalmodie, Jean-Loc Parant d'une voix monocorde et sourde; Arlet Bon atteotive, modeste, sculpte noc chorégraphie sobre, discrétement répétitive. Des formes s'esquissent comme une mer soulevée par des sppels de marée; cl'es s'enfient, se succèdent, s'in-Au Clob Saiot-Germain, Il dott, face à René Urtreger, Pierre Miebelot et Charles Bellouzi, mosteleus d'expé-ricace, joner les morceaux les plus périlleux du répertoire bop, et do micux qu'il lo peut. Un fangage si difficile qu'il s'eoblie facilement ou subit avec les années une certaine érosion. Mais nolle lassitude ou trabit ici te phrasé du saxophonist

Lorsque le quartet est bien rôdé, ee jazz « rooi » des années 50 devient un royaume, une bouffée d'air pur et de swing lèger bienvenne en ces temps de sureochères sonores. PAUL-ETTENNE RAZOU.

\* Samedi 29 mars, & 22 h. 30, ao Ciub Saiot-Germain, 13, rue Saint-Benoit, Tèl. : 222-51-09.

#### Variétés

## Peodaot longtemps arrangenc à la

oess et dans la margioafité. Vsonier aime déve/opper un spec-tacle avec un argument et des per-

**漢稿**(1971) (1971) (1971) (1971)

Palais des glaces (607-49-93) : Lill Calambula (sam., 20 h. 30 ; dim.,

Calambula (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. 30).
Palais-Royal (297-59-81): Joyeuses Pâques (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. et 18 h. 30).
Pinine (842-32-25): le Cavalier seul (sam., 30 h. 30; dim., 17 h.).
Plaisance (320-00-06): Rose, les épines de la Passion (sam., 22 h. 30).
Poche-Moutparrasse (542-22-97):
Une place du soleil (sam., 20 h. 30 et 22 h. 15).
Potinière (261-44-16): Contes et

et 22 h. 15).

Potinière (261-44-16) : Contes et exercices (sam., 30 h. 45; dim., 15 h.).

Présent (203-02-55) : l'Asile (sam., 30 h. 30; dim., 17 h.). — Amphi : la Mémoire (sam., 30 h. 30; dim., 15 h.)

### **SPECTACLES**

### théâtres,

NOUVEAUX SPECTACLES Maison de la culture, Nanterre (721-18-81) : l'Appet du fon (sam., 20 h. 30). Malson pour tous, Courbevois (333-68-52) : les Lega (sam. et dim., 20 h. 30).

#### Les solles subventionnées et municipoles

Opéra (742-57-50): Spectacle de balleta (sam., 19 h. 30).
Comédia - Française (296 - 10 - 20): le Tartuffe (sam., 20 h. 30; dim., 14 h. 30 et 20 h. 30; dim., 14 h. 30 et 20 h. 30; dim., 15 h.).
Chaillot, Gémier (505-14-50): la Passion eelon Pier Paolo Pasolini Isam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Udéon (325-70-32): la Folle de Chaillet (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Petit Odéon (325-70-32): A cinquante ann elle découvrait la mer (sam. et dim., 18 h. 30).
T.E. P. (797-96-06): le Camp du Orap d'or (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.). T.E.P. (797-98-96): le Camp du Orap d'or (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.). Petit T.E.P.; Otalogue d'une prostituée avec son ellent (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.). Centre Pompidon 1277-11-12): Théâtre ouvert [sam., 18 h. 30]; Casta Diva [sam. et dim., 20 h. 30]. Carré Silvia Monfort (521-28-34): Cirque Ordss à l'anelenne [sam. et dim., 14 h. et 18 h. 30]; Moise [sam., 20 h.; dim., 14 h. 30 et 18 h.). Théâtre de la Ville (724-11-24): Academy of Saint Martin (sam., 18 h. 30); le Légataire universel [sam., 20 h. 30]. Centre cuiturel dn Marais (278-66-65); les Totoe-Logiques (sam., 21 h., dernière).

Aire libre (322-70-781: Do ré mi pas felle (sam., 18 h. 30); Amélia (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.).

Anteine 1208-77-71): Une drôle de vie (sam., 20 h. 30; dernière).

Artistic-Athévains (272-28-77): Quatuor à cordes; On stience à sol isam., 20 h. 30.

Arts-Bébertot 1387-23-23): l'Ours; Ardàle ou la marguerite (sam., 20 h. 45; dim., 15 h.).

Atelier (606-49-24): Audiencs; Vernissage (sam., 21 h.; dim., 15 h.).

Bouffes - Parisiens (296-60-24): Silence, eu alme (cam., 20 h. 45; dim., 15 h.).

Cartoneherie de Vincennes, Théâtre de l'Aquariam 1374-99-61): Flaubert (sam., 20 h. 30, dernière).

Ateller du Cheudron (326-97-04): le Frince heureux (sam., 20 h. 20; dim., 16 h.).

Théâtre de la Tempête (328-38-36): Conte d'art celtique (254-97-62): Sarzaz Breiz Isam., 20 h. 30).

Centre c'nlturel de Beigique (271-28-18): Une soirée comme une autre (sam., 30 h. 45, dernière). Les autres salles nière). Chapelle Saint-Hoch (296-46-55) : Doucetir (sam., 20 h. 30 ; dim., Douceur (sam., 20 h. 30; dim., 18 h.).

Cité internationals (589-67-57), Galerie : le Songe d'uns nuit d'été (sam., 20 h. 30, dernière). — Resserre : Cottilard et Gru-Oru (sam., 20 h. 30, dernière).

Cn médle des Champs-Elysées (723-37-21) : Jeuis hien (sam., 20 h. 45; dim. 17 h.).

Daunou (261-69-14) : l'Homme, le Bête et la Vertu (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30). Edouard-VII (742-57-49) : le Piège Isam, 21 h.; dim., 15 h. 30). Espace-Marais (271-10-19) : Jacoby,

un métier d'art...

30 h. 30; dim., 17 h.). — ampai la Mémoire (sam., 30 h. 30; dim., 15 h.).

Benaissance (208 - 18 - 50) : Viva Mexico (eam., 14 h. 30 et 20 h. 45; dim., 14 h. 30 et 18 h. 30).

Salle Valhnbert (584-30-60) : Carmoeine (sam., 21 h.; dim., 15 h., derniàre).

St n d le des Champs Elysées (722-35-10) : Les orties, es s'arrache mieux quand c'est mouillé (sam., 20 h. 45; dim., 17 h.).

Studio-Théâtre 14 (527-12-83) : le Orand Ecart (sam., 21 h.).

T. â. I. - Théâtre d'Essal (274-11-51) : le Journal d'un fon (sam., 30 h. 45; dim., 15 h.).

Théâtre 16 (228-09-27) : la Senorita len espagnol) (sam., 21 h.) : Pierre Villaminte (sam., 21 h.; dim., 18 h.). villaminte (sam., 21 h.; Flerier Villaminte (sam., 22 h.; dim., 18 h.).

Théâtre d'Edgar (322-11-02): L'arche du pont u'est plus solitaire (sam., 20 h. 45).

Théâtre de Ménilmontant (366-66): la Passion à Ménilmontant (dim., 15 h.).

Théâtre de Ménilmontant (366-68): la Passion à Ménilmontant (dim., 15 h.).

Théâtre de Mária (278-03-53): les Amours de Don Perlinplim (sam., 20 h. 30); Dracula-Walz (sam., 20 h. 30); Dracula-Walz (sam., 22 h. 15).

Théâtre Marie-Stuart (508-17-80): Pourquei m'avez-vau espelé? (sam., 30 h. 30); Mythes et termites (sam., 22 h. 15).

Théâtre Neir (797-85-14): les Enfants de Zomhi (sam., 20 h. 30; dim., 18 h., dernière).

Théâtre Saint-Médard (331-44-84): Amour pour amour (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Théâtre 347 (536-29-08): la Poube (sam., 21 h.; dim., 15 h.).

Tristan-Bernard (522-08-40): Une chambre pour enfant sage (sam., 21 h.; dim., 15 h.et 18 h. 30).

Variétés (233-09-92): Je veux voir Micoscov (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.et 18 h. 30).

Bohine (322-74-84); Renaud (sam., 20 h. 45; dim., 17 h.).
Pentaine 1874-74-40); Jacques Douai (sam., 21 h.).
Fortum des Halles (297-53-47); Négropéen-Express (sam., 20 h. 30); P. Naillant (sam.).
Marigny (256-64-41); Thierry Le Luron (sam., 21 h.; dim., 15 h.).
Mentparnassa (320-88-90); Michel Bermon (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. 50).
Mathurina (255-80-00); J.-M. Caradec (sam., 20 h. 45; dim., 15 h. 30).
Olympia (742-25-49); Enrico Macias (sam., 21 h.; dim., 14 h. 30).
Paleis des aports (828-40-90); Holliday on los (sam., 21 h.; dim., 14 h. 15 ct 17 h. 30).
Porte-Saint-Martin (607-37-53); le Orand Orchestre du Splendid (sam., 21 h.; dim., 15 h.).
Raneiagh (283-84-44); J.-C. Vannier (sam., 20 h. 30).
Salon Permanent (633-12-16); Benito Gutmacher (sam., 20 h.).

#### Les chansonniers

Caveau de la République (278-44-45) : Sans le mot « con », monsieur, le dialogue n'est plus possible (sam.,

Edouard-VII (742-57-49): le Piège 18am., 21 h.; dim., 15 h. 30).

Espace-Marais (271-10-19): Jacoby, mime (sam., 20 h. 30, dernlèra).

Foram des Balles (237-53-47): Négroropéen-Express 18am., 20 h. 30; dim., 15 h.; dim., 21 h.; dim., 15 h.; dim., 22 h. 30; dim., 15 h.; dim., 15 h.; dim., 22 h. 30; dim., 15 h.; dim., 22 h.; dim., 16 h.; dim., 15 h.; dim., 16 h.; dim., 16 h.; dim., 17 h.; dim., 18 h

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des sailes LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Samedi 29 - Dimanche 30 mars

#### Jozz. pop. rock. folk

Caveau de la Hnchette (328-85-05):
Olivier Franc Quintet (8am., 22-h.).
Chapelle des Lombards (328-65-11):
Eddie Boyd (5am., 20 h. 30):
Azuguita y su Melao (5am., 22 h. 30). Clnh Saint-Germain (222-51-03) : L. Konits, R. Ortregar, A. Cullaz (22 h.).

(22 h.).
Discophage (328-31-41): Mencel
Da Rosa (sam. et dim., 21 h. 30).
Oreher 1233-48-44): Dave Burrel
Trie (sam. et dim., 21 h. 30).
Onnois (584-73-00): Guy Conquett
(sam., 30 h. 30). Eglise américaine : Daniel Cohhi (sam., 20 h.). Gibns (700-78-88) : Tokow Boys (sam., 22 h.). (sam., 22 h.).

Gelf Uronot (770-47-25): Double dose (sam., 21 h. 30).

Palace 1245-10-87): Dexy's Midnight Runners (dim., 17 h.).

Petit-Opportum (235-01-35): Nazare Pereira (sam., 21 h. 30). Slow-Clinh (488-84-30) : Oirle Praucis Jazz Oroup (sam., 21 h. 30).

#### Dans la région parisienne

Bobigny. Malson de la culture (831-11-45) ; Marcovaldo (88m., 20 h. 30 ; dim., 15 h. 30). Bonlogne - Billancourt, T. B. B. 1603-60-44): les Hants de Hurle-vent (sam., 20 h. 30; dim., 15 h. 30j.

Chevilly-Larue, C. C. C. : C. Esconde, O. Lockwood (sam., 21 h.). Cliehy. Théatra Rutebeuf (264-51-44) : Sur la grand' route (dim., 14 h. 30).

14 h. 30).

Elancourt, Meison pour tous (062-82-81); Nicolas Frize, électro-acoustique (sam., 21 h.).

Evry, Agora (077-93-50); Peru Folklorico Isam., 21 h.).

Ivry, Théâtre des Quartiers (672-57-43); le Reviror (sam., 30 h. 30; dim., 16 h., dernière). — Studio; Le deuil sied à Electre (sam., 20 h. 30; dim., 16 h., dernière).

Malakoff, Théâtre 71 (655-45-45); L'échelle des valeurs a perdu ses harreaux (sam., 21 h., dernière).

Mariy-le-Roi, M. J. C. (042-74-57).

Maris-le-Roi, M. J. C. (938-74-87) : Tango (sam., 21 h.). Negent-su-Marne, Pavillon Beltard:
Lew Lewis, Wreckless, Lovich,
Madness (sam., 20 h.): Jacuo
Strychnine, Jelemze et Piouxe,
Pischer 2, The Belacter, Dolce
Vita (dim., 15 h.).

Pantin, M. J. O. : Confroctuel (sam. Saint-Oven-l'Aumône, M.J.O. (46 65-16) : Joel Bars (sam., 21 h.).

# cinémas

Les Clims marqués (\*) sont interdit aux moins de treixe aux (\*\*) aux moins de dix-huit aux

#### I.a Cinémathéoue

Chaillot (704-24-24), sam., 16 h. et 22 h., Cinéma Italieu : les Légions de Cléopâtre : Padre Padrone : 13 h. : Premier Festival du cinéme Italieu : la Macchina Cinema, de M. Bellochie (troisième et quatrième partie) : 30 h., Hommage à M. Jancso : la Technique et le Rite. — Dim., Premier Festival du cinéma Italieu, 15 h. : Flims sur Venise; 16 h. : la Macchina Cinema (einquième partie) ; Notes sur la Cité des femmes, de F. Fellini ; (einquième partie); Notes sur la Cité des femmes, de F. Fellini; 20 h.; Masculin féminin, de J.-L. Godard; 22 h., Hommage à M. Janeso: Electre.

M. Jancso: Electre.

Beaubourg (278-35-57), sam., Premier Festival du einéma Italien, 15 h.: Maciste all' Infarno, da G. Brignene; 21 h.: Jazz Band, de P. Avatti; 17 h., Hommage à A. Lamothe: Mistashipu; la Orande Rivère; 19 h. Cinéme soviétique: Trois dans un sous-soi, d'A. Room.— Uim., Premier Pestival du einéma Italien, 15 h.: Quo vadis? d'E. Guezzoni; 21 h.: Storia Senza Parole, de B. Proietti; 17 h. Bommags à A. Lamothe: Educatien et enseignement (sèrie); 19 u., Cinéma soviétique: Le funtôme qui ne revient pas, d'A. Hoom.

### Les exclusivités

ALEXANDRIS POURQUOI? (Egyp., v.o.): La Cief, 5\* (337-80-90); Bru-dio Logos, 5\* (334-26-42). ALIEN (A., v.o.) (\*\*); Kinepanorama, 15\* (206-50-50).

ANITYVILLE, LA MAISUN DU DIA-BLE (A., vo.) (\*) U.O.C.-Marbenf 8\* (225-18-451; U.O.C.-Opéra, 2\* (221-50-321; Mishrai, 14\* (532-52-45). APOCALYPSE NOW (A., v.c.) (\*) : Bairse, & (561-10-50). Bairac, 8: (561-16-50).

L'AVARE (Pr.): Gaemont-Les Halles, 1" (297-49-70); Richellen, 2" (233-56-70); Impériel, 2" (742-75-52); Marignan, 8: 1359-92-52); Beint-Laxare-Pasquiec, 8: (367-35-43); Parameunt-Eastille, 12" (343-79-17); Nation, 12" (343-64-57); Parwette, 13: (351-56-86); Montpernass-Patha, 14" (527-84-50); Gaumont-Sud, 14" (527-84-50); 14-Jullist-Beaugrensila, 15: 1575-78-79); Cambronne, 15" (734-296), jungu'au 51; Meyfair, 16" (387-50-70); Geumont-Gambetta, 30" 1636-10-96), jungu'au 51.

BLACE JACE (Ang., v.o.); Seint-

1638-10-95), jusqu'au M.
BLACK JACK (Ang., v.o.): SeintGermain-Buehatte, \$\( \) (633-87-59);
Elyafes-Lincoln. \$\( \) (358-36-14):
Olympie-Entrepot, 14\( \) (542-67-42):
v.f.: Gaumont-Les Halles, 1\( \) (22749-70): Madeleine, \$\( \) (742-03-13);
Parnaceieus, 14\( \) (129-53-11);
Athéna, 12\( \) 1343-07-45), jusqu'au 31; 14-Jeillet-Beaugraneile,
15\( \) (375-79-79).

Bugggett FROID (Pt.): Paramount-

BUFFET FROID (Pr.) : Paramount-Montmattre, 18 (506-14-25). Montmarite, 18° (506-34-25).

CERTAINES NOUVELLES (Fr.):
Epéc-de-Boia, 3° (327-57-47):
Olympic, 14° (542-67-42);
Broadway, 18° (527-41-18).
C'BST PAS MOL C'EST LUI (Fr.):
Beriltz, 2° (742-80-33), lusqu'au 31;
Marigman, 8° (359-92-22): Ganmont-Sud. 14° (527-84-50): Ment-parnosae-Pathé, 14° (322-19-23).

C'ETAIT UEMAIN (Ang. v.o.):
Collète, 8° (339-29-45), jusqu'au 31;
à partir du 1°: Marignan, 8° (359-92-82): Soint-Germain-Village, 3° (533-87-59); v. L.: Impériet, 2° (742-72-32).

CRAPLA (Ant.): Palaie-des-Arta, 3°

(622-(2-52).

CBAPLA (Ant.): Palaie-des-Arta. \$\frac{9}{(272-62-881; Moelin-Rouge. i8\frac{1}{2}}\$

(606-61-25). Le COMBAT DES SEPT TIGRES
(Chin., v.o.): Le Seine, \$\frac{9}{2}\$

(325-93).

LA UEROBAGE (Fr.) (") t U.O.C.-Opéra, 2- 1381-50-32).

DON GIOVANNI (Fr.-It., V.-It.) :
Vendôme, 2\* (742-37-52) : FranceElysèca, 8\* (732-71-11).

ECLIPSE SUE UN ANCIEN CHEMIN
VERS COMPOSTEILB (Fr.) t
Saint-Bévarin, 5\* 1354-50-911, jours
pairs.

pairs.

ELLE (A., v.o.) (\*) t Studio Médicis. 5\* (633-25-97); Publicis Salot-Germain, 6\* (222-72-80); Parta, 8\* (559-53-99); Paramount-City, 8c (582-45-75). — (V.1 1; Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31); Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31); Paramount-Meetpartusso, 14\* (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15\* (578-33-00); Passy, 15c (2786-62-34); Tauralies, 20\* 150 (288-62-34) ; Teurelles, 204 (836-31-98).
LEMPHEINTE DES GEANTS (Fr.) t

L'EMPREINTE DES GEANTS (Fr.) t Paramount-Opéra, 8e 1742-58-31); U.O.C. Marbeul, 8e (225-16-45). L'ETALON NOIR (A., v.o.); U.O.C. Odéou, 8e (225-71-08); Blarritz, 8e (723-69-23). — (V.I.); Caméo, 8e (248-66-44); U.G.C. Gare de Lyen, 12e (343-01-38); Miramar, 14e (330-88-52); Magie-Convention, 15e (828-20-64).

(ECS-20-54).

LES EUROPEENS (A., v.o.): Luxembourg, 6\* (\$33-97-77); Cluny-Ecoles, 5\* (\$54-20-12); Elysées Point Show, 8\* (225-67-29); PL.M. Saint-Jacques, 14\* (\$39-63-11) (V.f.): Impérial, 2\* (742-72-52); Gaumont-Convention, 15\* (\$28-42-71).

LA FEMME FLIC (Fr.) : Richelleu, 2\* (223-58-70) : Marignan, 6\* (359-93-81), jusqu'en 31. Filming OTHELLO (A. v.o.) : Le Seine, 5º (325-95-99). Seine, 5° (225-93-99).

FOG (A., v.o.) (\*) : UOC. Odéon, 6° (325-71-08) ; Ermitage, 8° (325-15-71) : Elyséen - Cinéma, 5° (225-37-90). — (V.f.) : UCC. Opéra, 2° (251-30-32) ; Rez, 2° (236-83-93) ; Holder, 9° (770-11-24); O.C. Care de Lyon, 12° (133-31-39) ; UOC. Gobelina, 13° (525-23-44) ; Miramer, 14° (320-89-52) ; Mistral, 14° (539-52-43) ; Murat,

16° (651-99-75); ParamountMoutmartre, 12° (606-34-25); Secretan, 10° (208-71-33).

GEEL (Fr.-Belg.); Saiut-Séverin,
5° (354-50-91), jeurs impairs.

LA GUERRE DES PULICES (Fr.) (\*);
Siarrizz, 8° (723-69-23); Caméo,
9° (246-66-44); Couvention SaiutCharles, 15° (579-33-60).

GIMME SHELTER, THE ROLLING
STONES (A., v.o.); Vidéostone,
6° (325-60-34).

HAIR 1A., v.o.); Palais des Arte, 3°
(772-62-85).

[COMME ICARE (Fr.); Balzac, 8°

Andre-De-Aris, to (Garato), Lasembourg, 6a (523-97-77), Elysées Point Show, 8a (223-67-29].

JUSTICE POUR TUUS (A., V.O.): Blarritz, 8a (723-89-23), U.G.C. Oneton, 6a (329-42-52) ) nsqu'an 31; V.f.: Caméo, 9a (246-68-441. KWADOAN (Jap., V.O.): Epès de Bois, 5a (337-37-47).

KRAMER CONTRB KRAMER (A., V.O.): Quintette, 6a (338-43-40), Caument Champe-Elysées, 8a (359-46-7), Gaument Les Salles, 1a (297-49-70); V.f.: Le Berlitz, 2a (297-49-70); V.f.

20° (536-10-96).

LA MALADIE OB BAMBOURG (AIL7.0 | : O.G.C. Oenton, 8° (32942-52), Blarritz, 8° [173-89-23),
Parnassiens, 16° 1329-83-11); vf. :
Caméo, 9° (248-56-44).

MA CBERIS (Fr.) : Epéc de Bois, 5°
1337-57-47), Salot-Lazare Pasquier,
8° (387-35-43).

8° (387-35-43).

MAMAN A CENT ANS (Exp., vo.):
Studio de la Barpe. 5° (354-34-83).

MANHATTAN (A., v.e.): Stedie
Alpha, 5° (354-39-47). ParamountOcton, 6° (325-59-83). ParamountElysées, 5° (359-49-34): v.f.: Paramount-Opèra, 9° (742-35-31). Pa-

SU-10).

LE MARIAGE UE MARIA RRAUN
(All. V.e.): U.G.C. Odéon, 8\* (32571-08), U.O.C. Marbeuf, 8\* (22518-45). 14-Juillet-Baugreneile. 15\*
(573-78-79): vf.: U.O.C. Opére. 2\*
(361-50-32), Béenvenue - Montparuasse, 15\* (544-25-02).

1941 (A., v.o.) : Hautefeulle, 6\* (633-79-38) : Blarritz, 8\* 1723-69-23) : Marignan, 8\* (359-92-82), — V.f. :

#### Les films nouveaux OLU BOYFRIENOS, film amer)-

OLU BOYFRIENOS, film américain de Joae Towkesbury.
V.O.; Hautefeuille, & 183379-38); Elysées-Lincolu, & 1859-36-14); Paruzselena, 14e
(329-38-11).
NOCES OE SANG, film marocain de Souhel Ben Barka,
Lucernaire, & 1544-57-34).
CINQ SOIREES, film soviétique
de Nikita Nikhaikov, V.O.;
COSMOS, & 1542-62-25); Olympie, 14e 1542-67-429.
FRANCE, MERE ORS ARTS,
UES ARMES ET DAS LOIS,
film Iraocais de J.-P. Aubert,
Action République, 11e (80561-33).
LES CRANOS FESTIVALS, film
anglela de Peter Ciffon. V.O.: Studio Cujas, 5 (354-89-22). SACRES GENDARMES, 111m SACRES GENDARMES, 111 m Iraocais de Bernard Leunoù. U.G.O.-Opéra. 2º (261-56-321; Paramount-Marivaux. 2º (294-80-40); Paramount-City, 8º (552-45-76); Paramount-City, 8º (194-194-194); Paramount-Gohelios. 13º (190-18-03); Paramount-Orienta. 14º (540-45-81); Paramount-Mentparnasse, 14º (329-80-10); Coovention St-Charles, 15º (578-33-00); Paramount-Maillot, 17º (758-24-24); Parameunt-Mentmartra, 18º (606-34-25).

meunt-Mentmartra, 18° (60634-25).

LE CUIGNOLO, film frauçais
de G. Laurner, Oaument-leaBalles, 1° (297-49-70); Oanmont-Richelleu, 3° (23355-70); St-Germain Sindio, 5° (354-42-72); U.G.C. Odéon, 8° (325-7)-081; Gaumoo; Amhassaid, 8° 1359-19-08); Nermandle, 8° (359-41-18); SaintLazzre Pasquier, 8° (35733-83); Hollywood Ed, 8° (77033-83); Hollywood Ed, 8° (77010-41); Nations, 12° (34101-59); U.G.C. Gave de Lyon, 12° (343-01-59); Fauvette, 13° (331-58-861; Oaumont - Bud, 14° 1327-84-50); Mentpernasse
Pathé, 14° (322-19-23); Blenvenue-Montparnasse, 15° (54425-02); Gaumoot-Coovention, 15° (727-49-75); Muret, 16° (556-10-961); Gaumont-Gambetta, 20° (536-10-961)

A partir do 1 svrll A partir do 1 = avril

LBS MUPPETS, film anglais de
James Prawley, V.O./V.P.;

U.O.C. Oanton, 8 | 1329-42-82 ;

Colisée, 8 | (359-29-45), -V.P.; Berlits, 2 | (742-80-33);

Gaument-les-Halles, 1 = (29749-70); Montparmasse 83, 6 |

(544-14-27); Athéoa, 12 | (34367-481; Panvette, 15 | (33158-86); Oaumont-Sud, 14 |

(327-84-50); Cambronne, 15 |

(327-84-51); Oeumont-Gambetta, 20 | (538-10-36).

Rer. 2\* (236-83-83); Gaumont-Les Halles, 1\* (297-49-70); Le Ser-litz, 2\* (742-60-33); Moutpar-usse 53, 5\* (344-19-27); Nation, 12\* (343-07-48); Galmont-Sud, 14\* (327-34-50); U.G.C.-Gobelina, 13\* (336-23-44); Cilehy-Pathé, 18\* (552-46-01). (\$22.46-01). 1789 (Fr.) : Epée de Bols, 5° (\$37-57-47). H. ep. MOLIERE (Fr.) : Calypso, 17° (\$80-

STOKES (A., v.o.): Vidéostone, 6\* (325-80-34). Widéostone, 6\* (325-80-34). Palais des Arts, 3\* (272-62-85). I COMME ICARE (Fr.): Baizac, 8\* (272-62-85). I COMME ICARE (Fr.): Baizac, 8\* (272-62-83); Espace-Gaité, 14\* (830-99-34). I COMME ICARE (Fr.): Saiut-André-des-Arts, 6\* (326-48-18). H. Sp.

JUBILEE (Ang., v.o.): Luxembourg, 6\* (632-97-71), Elysées Point Show, 8\* (225-67-29).

JUSTICE POUR TUUS (A., v.o.): Bairritz, 8\* (722-89-23), U.G.C. Oaston, 6\* (329-42-62)) IUG.C. Oaston, 6\* (329-42-62)) IUG.C. Oaston, 6\* (329-42-62)) IUG.C. On A VOLE LA CHISSE BE JUPI-LETT, 10 CHISSE

L'GEIL OO MAITRE (FT.1: Quintette, 5° (254-38-0).

ON A VOLE LA CUISSB DE JUPITER (Ft.): B:tlagne, 6° (22257-97); Normend: 8, 8° (359-41-18);
Paramount-Optri, 9° (742-58-31);
Paramount-Optri, 9° (742-58-31);
Paramount-Galzie, 13° (56318-03); Mistrial 14° (539-52-43).

LE PAYS UU SILENCE ET DE
L'OBSCURITE (All., v.o.): Olympic-Saint-Ger: 2in, 8° (222-57-23).

LES PETITES FUGUES (F.): Studie
Cujez, 5° 154-88-22). H. ap;
Espace-Gaité. 14° (320-99-34).
PIPICACAUOOD (It., v.o.): Studio
de la Har; 8, 5° (354-34-83;
14-Juliet-Biskille, 11° (357-90-81).

LB POINT ZERO (All., v.o.):
MATAIS, 4° 278-47-36).
PREMIER VOYAGE (Fr.): MonteCarlo, 8° (225-99-83); Madeleine,
8° 1742-07-13); Parnasslen, 14°
(329-83-11'; Camhronne, 15° (73442-961); Chichy-Pathé, 18° (52246-01).
RBAPSOO:S HONGROISE (Hong.

42-961; Chehy-Pathé, 18° (522-46-01).

RHAPSOO'S HONGROUSE (Hong, v.e.): Forum des Halles, 1° 1297-53-76), Eachne, 6e (633-43-71).

RAS LE CŒUR (Pr.) (\*): Parameunt - Merivaux, 2e (296-80-40), Marignin, 8° (358-92-82). Paramouot - Menspardasse, 14° (329-90-10).

RENCONTRE AVEC OES HOMMES REMIRQOABLES (Ang. v.o.): Clun:-Palace, 5° (354-07-76).

REGANDE, BLLB A LES YEUX GRANDS O II VE RT S (Pr.): Marils, 4° (278-47-86).

RETOUR EN FORCE (Pr.): Clo'Ae Iz isns, 2° (296-80-27), Collède, 8e (23-29-48), Ternes, 17e (330-10-41).

LE 1:01 ET L'OISEAU (Pr.): Ganmut iss Halles, 1° (237-49-70).

Huttefeuille, 8e (633-79-38), Mentp. Finasse S3, 6° (544-14-27), Collède, 8e (239-29-46). Lumière, 9° 146-49-07).

LE ROLE EFFACE OR MARIE (Pr.) t

p:rnsaso 83. 6 (347-14-27).

Dissa 8e (239-29-46). Lumièra, 9°
(148-49-07).

LE ROLE EFFACE OB MARIE (Fr.) t
idarals, 4e (278-47-80).

S:RTEE PAR LUI-MEMB (Fr.) :
Studio Cuisa, 5e (334-89-22). H. Sp.
SCUM (Ang., vo.) : Quartier intin. 5e
(226-84-65). Marignan, 8e (35962-82). — V. f. Eichelieu, 2e
(233-58-70). Psuwatte, 13° (33158-86), jusqu'su 51, MontparnassePathé, 14° (322-18-22) Cambronne,
15° (734-42-96), Clichy - Pathé, 18e
(522-46-01).

LBS SEIGNEURE (A., vo.) :
Mercury, 8° (52-75-90). — V.f. i
Parameunt-Mortparnasse, 14e (32890-10). Paramount - Maillot. 17°
(758-21-24).

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
(A., vo.) : J.Cocteau, 5° (35467-27). — V.f. i Peramount-Mari-

LE SEIGNEUR DES ANNBAUX
(A., v.o.): J.-Cocteau, 5° (35447-52). — v.f.; Peramount-Marivaux. 2° (285-8-40).
SIBERIAOE (304, v.f.): Haussmann, 9° (770-17-55).
SIMONE BARBES OO LA VERTU
(Fr.): Porum cinéma, 1° (29753-74), 14 Juille-Parnasse, 5° (32658-00). Saint-Indré-dez-Arts, 6°
(325-48-18), 14 luillet-Sastille, 11°
(337-90-81).

SIMONE DE BEAUTOIR (Pr.), Studio Culas, 5 (354-8:-221 H. Sp. SIMONE UE BEAUTOIR (Pr.). Studio Cujas, 5° (354-85-221 H. Sp. STAR TREE (A.), v.o.; Baint-Milchal, 5° (325-79-77); U.G.C Dauton, 6° (325-29-82); Publicis Champe-Elysées, 8° (720-76-23); Publicis-Matignot. 8° (359-31-97), vf.; Roz. 2° (26-53-93); O.O. C. Opéra, 2° (263-50-2); Bretagne, 8° (222-57-97); Ermtage, 8° (359-15-71); Paramoun-Opéra, 9° (742-58-31); Paramoun-Bastille, 12° (543-79-17); U.G.C. Gobelius, 13° (326-23-44); Parameunt-Galaxie, 13° (580-18-03); Parameunt-Orléaus, 14° (540-45-9.); Paramount-Montparnasse, 14° 629-90-10); Magie-Convention, 13° (822-20-64); Murat, 18° (631-90-7); Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Montparnasse, 14° 629-90-10); Magie-Convention, 13° (820-20-64); Murat, 18° (631-90-7); Paramount-Montparnasse, 14° (320-43); Clichy-Patié, 18° (522-60-1); Secrétain, 18° (806-71-33). LE TAMBOUR (All.), v.o.; Boul'-Mich, 5° (354-48-29); TESS (Fr.-Brit.), v. ingl.; O.G.O. Marbeuf, 8° (225-34-45); Studio Raspall, 14° (320-38-38), v.f.; Cinémende-Opéra, 8° (770-01-90).

THE PATRIOT GAME (A), v.o. : Action Christine, 8° (325-85-78). Action Christine, 6" (324-76-76).
LES TUBLUPINS (Fr., ParamountMarivaux, 2" (295-81-40); Publicis Champs-Elyaérs, 5 (720-78-23);
Paramount-Mentpartasse, 12" (\$29-

violences Sur La VII.Le (A.), v.o.: Quintette, 5 (354-35-40). v.i.: Montparossets, 6 (544-14-27); Français, 9 (770-33-88); Clichy-Pathé, 18 (52-46-01) jus-qu'au 3L LE YOYAGE EN OOUTE (Fr.), Capri, 2\* (508-11-59). pri, 2° (00-11-05).

WOYZBCE (All.), v.o.: Quintette, 5° (354-35-40); Paramourt-Elyrées, 8° (359-49-34); Mentpanasse-83, 6° (544-14-27), Jusqu'en 31; la Pagode, 7° (705-12-18).

LA CLEF, 21, rue de la Clef : 337-90-90

IMAGES D'UN DOUX ETHNOCIDE Arthur LAMOTHE filme les indiens au QUEBE

LE LUCERNAIRE S3 NOTRE-DAME-DES-CHAMPS : 544-57-34

notes de sant

Dapres F GARCIA LORCA: STREET THE STREET

IRENE PAPAS LAURENT TERZIEFF - JAMLA

Europe ROCK 80 CONCERT **PAVILLON** BALTARD (à 12 minutes du Châtelet par le RER) DIMANCHE 30 MARS DISQUE ET CASSETTE CBS 83895

MUSEE DE LA POSTE

29 mars . 27 avril Tous les jours sauf jeudis et lundi de Pâques

34 boulevard de Vaugirard - Paris 15e - (Tél: 320. 15. 30.)

BRODERIE

DON'T WAIT UP FOR ME TO NIGH 45 T CBS 8135

WERE CHAINE : TF 1 grande gata-male. and a M. Walfer ners propinged de M - er is Same ODE FAIRE ECOU SANS LE OU DIPLOMES METIERS rétudian THE PARTY TO A THE PARTY AND A PARTY AND A PARTY TO A PARTY TO A PARTY AND A P MIERE CHAINE : . Caste ים של שבחשם בים יו 12 TF 1. . . - . . :2 Cest mis serieus. - E LES PORTECE-MENT OF THE THE REEL . enier. . . . . . 5. . . 13 Les ar maux de mis ot promi te Journal'. the Y. Motor's (there, areas of M. Johnson, P. La Presson, Shellook, P. Elebant, Scotter, :: --: : certo es 2 de Seint-Seine & Co Srahma, par rovament m Direct - Meta, 15 32 Journal. Ib M Grend prix auton MUXIEME CHAINE : A2 This Jeemai. The Serie : Colorado. 11 55 Jeu : Des chilles at 1 les icunus. Sh 40 Mg/az : Passe passe Sh 55 Hippisane : Prtx 🗪 🕊 Republique à Autouit th 15 Des animent et des chèvres, les étours This Serie : Un Juge, we the 3 t 15 Dessine-mol un receion. Wh Stade 2 ah Journal.

Din

TROISIE

18 N 19 1

Open Open Open Pape Samuel 1989 45 Las Tolk

COLONEL JOSEPH DOUDGT

les obséques de colonel Joseph DOUDGT of et célébrées le mercradi le mair de la celébrées le mercradi le mair de la celébrées le mercradi le mair de la celébrées le ce Altrippe Micrelle).

Hosen Doudot est, avant et pendent la service commer querre, un des hommans han dermere guerre, un des hommans han dermere guerre, un des hommans han dermere guerre, un des hommans han der de la service des son service methents de mande des son service methents de la service des renseignements, où it its foute la camère. En 1920, theumannt à faute la service sous plusieurs identifier de la camère, en 1920, theumannt la faute la service sous plusieurs identifier de la camère, en 1920, il avait réassi de destinations de la camera de la partie du demande les la grande partie du demande les la fact partie par ses chafs en Africa.

Mis à l'abri par ses chefs en America.

Mis à l'abri par ses chefs en Africa.

Altri de l'abri par ses chefs en Africa.

Le coionel Doudot avair prince.

Le coionel Martine et Marcel Boureau.
Dominale et Marcel Boureau.
Culture et Georges - 1885

Cecle Luc, Jean - Ten neen: Prédérique

Meiert.

Mare M. Monduit, an school.

Cecile et Gérard Altmanh.

Jean-Pierte et Michèle Monduit.

Allme de Pierte Michèle Monduit.

Allme de Vrieze.

Et toute et alècre.

Et toute et alècre.

Oct. la douleur de faire parfiée.

décés accleantel de

#### Samedi 29 mars

#### PREMIÈRE CHAINE : TF ]

19 h 10 Allocution de M. Yalery Giscard d'Estaing, président de la République (à l'occasion de la Semaine Internationale de l'enfance).

19 h 30 Six minures pour vous défendre.
Les prix dans l'électro-ménager.
19 h 45 Les Inconnus de 19 h 45. 20 h Journal.

### **QUE FAIRE** AVEC OU SANS LE BAC? 2000 DIPLOMES 3000 METIERS 500 Pages 18 Frs

EN VEHTE CHCS VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 20 h 30 Variétés : En hommage à Bruno

dans le l'étudiant

Coquatrix. c Les vingt-cinq ans de l'Olympia », avec G. Bécaud, J. Baker, C. Trenet, S. Distel, J. Gréco, J. Brel, S. Davis, L. Minnelli, C. Aznavous, A. Souchon, E. Mitchell, C. Nou-garo, E. Pitzgerald. 21 h 35 Série : Anna Karénina (n° 9).

Réalisation B. Coleman. 22 h 30 Télé-foot 1.

23 h 30 Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE: A2

18 h 50 Jeu : Des chittres et des lettres. 19 b 10 ll'accord pas d'accord. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Top club.

20 h Journal.

Les Muppets reviennent. Au cinéma le 1er Avril dans leur premier Grand Film.

20 h 35 Les dossiers éclatés : La lame et le manche.

Série de P. Desgranpes. Réalisation A. det, avec A. Deleuze, R. Bertin, M. Cu v. vieca... Inspiré d'événements authentiques sur les-quels pèsent des incertitudes non éclaircies, le récit raconte une énigme qui s'est passée au début du vingtième stècis en Belgique.

22 b 15 Divertissement : Suivez Lecoq.

Autour de l'imitateur : Nicoletta, Renard,

Bill Deraime... 23 b 10 Documentaire : Les carnets de l'aven-

ture. L'Alpe souterraine. Le monde des gouifres, des caseades et des cavernes.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

18 h 30 Pour les jeunes. Il était une fois l'homme : la terre... et demain : Mountain man : J. Brith. 19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

#### 19 h 55 Dessin animé. L'ours Paddington. b Les jeux.

20 h 20 Festilleton : Les Quatre Filles du docter

March.

D'après L. M. Allott, scénario S. Clauser, réalisation D. Lowell Riche; svec B. Dey, M. Baxter Birney, A. Dusenberry, E. Plumb, D. Me Guire, G. Carson, W. Schallert, etc. Fremier épisode d'un iouilistem adapté du célèbre roman de Louisa May Allott par le télévision américaine. Jo, l'une des quatre filles du révérend John March, chapelain dans l'armés de l'Union, rêve de devenir derivain, mais Amy, sa seur, lui vole le livre qu'elle est en train d'écrire et le brûle...

22 b 5 Journal.

#### FRANCE-CULTURE

18 h. 30, Entretlene de carême avec les pasteurs P. de Robert et Il. Atger: « Le temps de l'épreuve» (l'épreuve du Père).
19 h. 30, Alexandre Tansman: (Euvre et témoj-

19 h. 30, Alexandre Tansman; Chure et témolgnage (la maturité).
 28 h., Carte blanche: «les Microbes d'Hermance», d'A. Perry-Bouquet, avec C. Nicot. D. Mac-Avoy, L. Lemercler, etc.
 21 h. 7, a la Pitto Oreille», d'E. Favre.
 21 h. 34, Musique enregistrée.
 21 h. 53, Ad lib, avec M. de Breteuil.
 22 h. 5, Le fugue du samedi.

### FRANCE-MUSIQUE

18 h. 35, Concert donné su Münchner National-theater), soirée lyrique : Richard Wagner, e les Maîtres Chanteurs de Nuremberg 5, par les obœurs et l'orchestre de la Bayrischen Etastsoper, dir. W. Sawallisch, avec D. Fischer-Dieskau, E. Moll, H.-G. Noecker, B. Koilo, P. Schreier, J. Varady et C, Wultrof.

kopf.

3 h. 5, Onvert la nuit : Comment l'entendezvous ? Alhan Berg, par Pierre Boulez; 1 h. 15
Le dernier concert : Festival de Saintes
œuvres d'Etieune Moulinié et M.-A. Charpentier, dir. W. Christie.

22 h 35 Cinéma muet (cycle L Thalberg) :

Freeks s.

Film américain de T. Browning (1933), avec
W. Ford, L. Hyams, O. Bacianova, R. Ates,
H. Victor, D. Earles, H. Esries, R. Dione,
D. et V. Hilton, P. Hohinson (v.o., sous-titree.
Noir. Rediffusioo).

Noir. Bediffusion).
Dans un cirque qui exhibe des monstres, la trapéziste, maîtresse du colosse de la traupe, séduit et épouse un lilliputien qui vient de jaire un héritage. Elle veut Pempoisonuer. Les monstres es vengent.
Un grand film maudit. Tod Browning a utilisé des êtres en marge, de véritables créatures humaines rendues anormales par lo nature dont il a pris le parti contre les monstruosités morales des êtres normaux.

#### Sondages: R.T.L. reprend la tête

La première série des sondages du CESP. (Centre d'étude des supports de publicité), effectués du 21 janvier an 28 février auprès d'un échantillon de 3 389 personnes âgées de quinze ans et plus, place R.T.L. en tête des stations de radio (avec 10 042 000 suditeurs, soit 26 % pour l'audience de radio (avec 10 042 000 suditeurs, soit 26 % pour l'audience de cumnlée », c'est-à-dire pour le nombre d'a u di te u r s avant dite « cumnlée », c'est-à-dire pour le nombre d' a u diteurs ayant écouté au moins une fois dans la journée), devant Europe 1 (971900, soit 25,1 %), France-Inter (7422000, soit 19,2 %) et Radio Monte-Carlo (3804000, soit 9,8 %). Le nombre total d'audi-teurs pour l'ensemble des radios est de 27229000.

est de 27 339 000. Rappelons qu'an précédent son-

lègère hausse et Radio Monte-Carlo en baisse sensible.

A l'indice du quart d'heure moyen, R.T.L. est également en première position (1372000, solt 35 pour mille) devant Europe 1 1999000, solt 26 pour mille), France-Inter (689000, soit 18 pour mille) et Radio-Monte-Carlo (519000, solt 13 pour mille).

Enfin, pour la durée moyenne d'écoute par auditeur, en semaine, les résultats sont les suivants : R.T.L., 167 minutes ; Radio-Monte - Carlo, 155,4 minutes ; Europe 1, 117,7 minutes ; France-Inter, 106,4 minutes.

Pour la télévision, en audience cumulée, TF1 reste en tête (21,3 millions de téléspectateurs, solt 55,1 %), devant Antenne 2 (18,9 millions, solt 49,1 %) et FR3 (13,4 millions, solt 34,8 %), Rappelons du an precedent sondage (le Monde du 20 décembre),
(Europe 1 avait pris la tête (25%)
devant R.T.L. (22,1 %), FranceInter (17,3 %) et Radio MonteCarlo (10,5 %), R.T.L. progresse
donc nettement, ainsi que
France-Inter. Europe 1 est en (21,3 millions de telespectateurs,
solt 551, %), devant Antenne 2
[18,9 millions, solt 49,1 %) et
FR 3 (13,4 millions, solt 49,1 %) et
Guide du control de 170,8 minutes pour TF1,
101.3 minutes pour FR 3.

#### La Journée nationale de la télévision par câble

De notre correspondant

Metz. — La première Journée nationale de la radiotélévision par câble a eu lieu vendredi 28 mars, à Metz, en présence de MM. Jean Autin, président de Télédiffusion de France, et Roger Quillot, président de l'Association des maires des grandes villes de

France, Metz est en effet, avec Nice, la seule grande ville de France à disposer d'un résean important de télévision par câble. Depuis six mois déjà, environ un millier de foyers messins peuvent recevoir neur programmes (les trois voir neur programmes (les trois chaînes françaises, les deux programmes belges, R.T.L. et les trois chaînes allemandes) et douze programmes de radio en modulation de fréquence, dont cinq en stéréo.

Le câblage total de la ville est prévn dans cinq ans. Il conceptera alors musante mille

concernera alors quarante mille foyers, c'est-à-dire l'ensemble de la population de la ville, Mais d'ores et déjà huit mille foyers ont la possibilité d'être raccordés an réseau.

L'abounement apprel est de

L'abonnement annuel est de 435 francs et la participation aux frals de raccordement de 260 francs. Ce réseau communautaire de radiotélévision ap-partient à T.D.F. Il a été concédé a ime filiale du groupe Philips, Cenod et Cie, pour une période de trente ans. Cette société a mis en place et exploite le resean et perçoit les taxes, Mais elle doit, en fonction de la convention muelle e rignée even la Ville qu'elle a signée avec la Ville, verser à cette dernière une in-demnité forfaltaire annuelle de 1% du montant de ses recettes, et raccorder et abonner gratuitement un certain nombre de bâtiments (hôtel de ville, biblio-thèque, écoles maternelles et

but d'offrir aux Messins « un service qui, à travers les satel-lites, leur permettra dans les années à venir d'être à l'éconte de l'Europe et peut-être du monde, mais également de supprimer les forêts d'antennes, qui n nisent considérablement à l'esthétique ». Actuellement, l'an-tenne de télévision visible est interdite dans le secteur sauve-gardé du centre ancien de la ville (mille quatre cents loge-ments concernés) et dans les zones à urbanisation récente. L'objectif est également de dis-

A l'occasion de cette jonrnée.

M. Jean Antin a notamment demandé à l'ensemble des maires des villes de France de se préparer à la télévision par câble.

« C'est le seul moyen, a-t-il dit. de préserver dans les années à de preserver dans les annees a venir une télévision de qualité sur le plan technique et de cou-vrir par là même les zones d'ombre. »

JEAN-CHARLES BOURDIER.

#### PRESSE

#### UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DES RÉDACTEURS EST CRÉÉE AU « MATIN DE PARIS »

Réunis vendredi 28 mars en assemblée générale, les journa-listes du *Matin de Paris*, à l'issue du conflit qui les a opposés à M. Claude Perdriel, directeur de M. Ciaude Peruriei, directeur de la rédaction (le Monde des 28 et 29 mars), ont élu le bureau d'une nouvelle société de rédacteurs. M. Bernard Veillet-Lavallée en est le président. Ses statuts devraient être adoptés d'iel deux mois.

Un projet de société de rédac-teurs avait été élaboré an mo-ment de la création du quotidien mals avait depuis été mis en sommeil. Le but de cette société de rédacteurs a réactivée » est de permettre selon ses promoteurs permettre, selon ses promoteurs, l'expression de l'équipe rédactionrexpression de requipe renautan-nelle concernant notamment la ligne du journal, sans exclure la

primaires).

Selon M. Jean-Marie Rausch, du consell de surveillance de la société de gestion du Figaro, a radiotélévision par câble a pour nommé comme représentants de nomme comme représentants de la Société des rédacteurs à ce conseil MM. Rene Rouvean, secré-taire général adjoint de la rédaction, et Jean-Pierre Cressard, envoyé special permanent en Bretagne.

suader la pose d'antennes dans i cannaît des difficultés financières, les zon es où l'urbanisatiun a Mais l'équipe envisage une repadémarre depuis quelques années.

#### Dimanche 30 mars

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

Messe. Liturgie des Ramesux en direct de l'abbaye Satot-Gwenolé de Landevennes (Finistère), Prédicateur ; Père Jean de la Croix. 12 h La séquence du spectateur. 12 h 30 TF 1 - TF 1.

13 h Journal. 13 b 20 C'est pas sérieux.

14 h 15 Les rendez-vous du dimanche. De Michel Drucker. 15 h 30 Sports première.

Tennis, hippisme. 17 h 30 Série : Commissaire Moufin.

19 h 25 Les animaux du monde. Le lièvre : face et profil.

20 h Journal, 20 h 35 Cinéma : « Alexandre le Blenheureux ».

Pim français de Y. Robert (1967), avec P. Noiret, F. Brion, M. Jobert, P. Le Person, J. Carmet, T. Shelton, P. Eleberd (rediffusion).
Un paysan refuse le travail pour consacrer son temps d la sieste, la pêche à la tigne et la contemplation de la nature. Il bouleverte maigré lui la vie de son village. Eloge de la paresse et de la liberté, dans un film bonique et poétique reppelant certains contes de Marcel Aymé. Avec Gezaellents acteurs.

14 10 Concert

22 h 10 Concert Prélude d'Esprès-midi d'un jaune, de C. Debussy: Concerto de 2, de Saint-Saëns: Symphonis no 4, de Brahms, par l'Orcheste de Lorraine-Metz, sous la direction de Taba-

#### 23 h 35 Grand prix automobile de Long Beach. DEUXIÈME CHAINE : A2

12 h 45 Journal

13 h 20 Série : Colorado.

(N° 4) 14 h 55 Jau : Des chiffres et des lettres pou les jeunes. 15 h 40 Majax : Passe

15 h 55 Hippisme : Prix du président de

chèvres, les étourneaux. 17 h 10 Série : Un juge, un flic.

18 h 15 Dessine-mol un mouton.

Stade 2 19 h 20 h

20 h 35 Dramatique : « les Parfaits Gentiemen ». De N. Ephron, Réalisation J. Cooper, avec L. Barall, R. Gordon, S. Dennis. Quatre femmes se déguisent en hommes pour fracturer un coffre-fort dont le contenu servira d sauver leurs maris prisonniers.

22 h 10 Magazine de l'Image : voir. Petit théâtre : « Indice quand tu nous

De P. Bruneau, avec M. Moretti, M. Duchaussoy. Gisèle, la bonne, est trouvés morts avec un conteau planté dans le dos. 23 h 40 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

Emissions de l'LC.E.L destinées aux travallleurs komigrés. Images de Tunisis. 10 b 30 Mosaïque.

· Emission préparée par T, Pares et J.-L. Ora-bone. Reportage ; La vie d'un travailleur marcoain à Saint-Malo ; variétés ; J. Rojo (Espagne), le groupe Lemchalbo (Maroc), le magiolen Rassagi (Tunisie), le groupe ture de Chalette-sur-Loing, les Ronda Minhota (Portugal).

18 b Jeu : Tous contre trois. Saint-Jean-de-Luz. 17 h Prélude à l'après-midl.

Monart : Sonate on ut majour : Six Varia-tions on sol mineur our un chant français. Violon : G. Poulet : Plano : C.-E. Nandrup. 17 h 35 Theâtre de toulours : « la Nuit des rols », De Shakespeare, realisation 1. Gorrie; avec F. Kendal, C. Arrindel, S. Cusack, A. Mao Corren R. Hardy R. Sharen T. Pascock et M. Thomas.
Ou la comédia des ambiguités : deux intriques sumélées, d'est la premier théâtre de
l'obsurde. Les personnages fémbrins, qui, à
l'époque, étatent joués par des acteurs preuent des habits d'homme, sont le lhéâtre de

19h 45 Spécial DOM-TOM.

1.a chapelle de l'Ile-Royale en Guyane;
l'observatoire de vulcanologie à la Réunion.

20 h Rire et sourtre au Cornic Pelace.

20 h 30 Les grandes villes du monde : Mexico. Scénario de J. Tovar et R. Castanedo : com-mentaire E. de Roux, réalisation R. Castanedo. h 25 Journal. 21 h 40 L'Invité de FR 3 : La valse.

Avec le planiste Yuri Boukoff. Slave d'ori-rine, allemand par éducation, français d'adoption. Boukoff représente la synthèse des grandes écules européannes de planc.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-CULTURE

h., Jazz vivant i Diezle Cillespie et le quintette du trompettiste Woody Shaw.
 h. 5, Le concert du dimanche soir (présentation).

16 h. 4s, Conférences de carême par le R. P. Sintias, à Notre-Dame de Paris: « Tous ces mortels qui veulent vivre » (Pardonne-nous comme nous pardonnons).

17 h. 38, Ecnconitz avre... M. Ariva.
18 h. 30, Ma non troppo.
19 h. 10, Le cinéma des cinéastes.
28 h., Albatros: Paul Celan (traduire Celan, cinquième partie).
26 h. 46, Atelier de création radiophonique: Suppléments aux voyages de J. Cartier.
27 h., Musique de chambre.

tation).
20 h. 30, Concert : e Roméo et Juliette, suite
2 a (Prokofiey) ; e Concerto pour plano nº 2 % (Prosonev); è Concerto pour piano et orchestre nº 2 eu fa mineur » (Chopin); e Daphnia et Chicé, suite nº 1 et 2 » (Ravel), par le Nouvel Orchestre phiharmonique de Radio-France, dir. Stanislaw Strowsczewski, zwec Radael Orczoo, pianiste; 22 h. 30, Una semaine de musique vivante : Anthologie des concerts de France-Musique.

#### TRIBUNES ET DEBATS DIMANCHE 30 MARS

∴ M. Pierre Mauroy, député-maire socia-liste de Lille, est l'invité du « Club de la presse » sur Europe 1, à 19 heures.

— M. Audré Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, est l'invité de l'émission « Interview - événement » sur R. T. L., à

### **CARNET**

### COLONEL JOSEPH DOUDOT

Les obsèques du colonel Joseph DOUDOT ont été célébrées la materedi 26 mars à Altrippe (Moselle).

ont été célébrees in institut au contre de célébrees il institut a dernière guerre, un des hommes les plus marquants du contre-esplomage frencais. Fils d'un cutivateur torrain, il tut affecté des son service militaira au service des renseignements, où il fit toute sa carrière. En 1930, leutenant à Metz, il se fit recruter sous plusieurs identités par les antennes du service secret ellemand, l'Abwehr, dont il démasqua les agents en France et « intoxiqua » is chets. En 1940, il avoit réusal à démanteler une grande partie du dispositif adversé en France et au Lusembourg. Mis à l'abri par ses chefs en Afrique du Nord, le 26 Juin 1940, il y poursuivit sa tâche. Le colonel Doudot evait pris sa retraite en 1963, Son rôle ne tut connu que ces demiàres années, où il accepte de publier ses souvanirs, corroborés par ses enciens chets.]

vincent, Frédérique, Isabelle

Vinceut, Frederique, Pastern Duclert, Ses petite-enfants, Mme M. J. Moinault, sa sœur, Cécile et Gérard Altmann, Jean-Pierre et Michèle Moinault, Jacques et Huguette Moinault, Aline de Vrieze, ses neveux et nièces, Et toute sa famille, ont la douleur de faire part di décès accidentel de

M. Jean BOWE, ingénieur des Arts et Manufactures, officier de la Légion d'honneur, dans sa quatre - vingtième année, à Jasu (Espagne), le 19 mars 1980.

Les obsèques auront lieu le lundi 31 mars 1980, à 14 h. 15, à l'église réformée du Vésinet, 2, boulevard Franklin-D.-Roosevelt. Cet avis tieut lieu de faire-part.

- M. et Mme Creton-Dubout. ses enfants, M. Creton Fleury, René, son petitfils.
Mile Creton Marie - Laurence, 52 petite-fille, Les familles parentes et alliées, ont lo douleur de faire part du décès de

ont lo douleur de lante de décès de M. Fleury CRETON, cofondateur du casino de Divonne-les-Bains, survenu dans as quatre - vingilàma année, le 25 mars 1980.
L'inhumetion a su lieu dans le caveau de famille au cimetière du Châteeu, à Nice.
Avenue de Budé, Cenève (Euisse).
18, promenade des Anglais, Nice.

M. st Mme Georges Eibaz et leura enfanta.
M. et Mme Henri Ritterman et leura enfanta (de Londree).
Le docteur Paul Eibaz.
Et toute la famille.
out la douleur de faire part de la perte crualis qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
M. Maxime ELBAZ.
leur épouz. père. grand - père et parant, survenue le 28 mars 1980.
4. rue Jobbé-Daval. à Paris (15°).
Les obsèques auront lieu la lundi 21 mars, on se réunira à la porte principale du cimetière de Bagneux-Parisien, à 10 h. 45.
Cet avis tient lien de faire-part.

Mms Louis Velay,
Mms Hélène Velay et sa fille,
M. et Mms Claire et Michel
Legourd et leurs enfants,
Mile Maris-Laure Velay,
Mile Marianne Velay,

M. et Mme Max Milner et leura enfants.

M. Louis VELAY,
ingénieur général du génie rural,
des eaux et forêts,
ancien directeur général
au ministère de l'agriculture,
officier de la Légion d'honneur,

survenu le 27 mars 1980, dans s solvante-trolsième année.
Les obsèques auront lieu à Hadancourt - le - Haut - Clocher (Oise), le
undi 31 mars 1980, à 15 heures, et
aeront suivies de l'inhumation dans
le caveau de famille.
Une messe sera dite ultérieurement
à sa mémoire à Paris.

à sa mémoire à Paris.

IRé le 4 avril 1917 à Aire-sur-le-Lys
(Pas-de-Caldis), M. Louis Velay est mgénieur agronome et ingénieur des eaux et 
forêts. Directeur des forêts en 1965, directeur général de l'administration et du 
financament au ministère de l'agriculture 
de 1970 à 1973, inspecieur général de 
l'agriculture depuis 1973, M. Velay a été 
vice-président de Conseil supérieur de la 
coopération de 1974 à 1976.]

Anniversaires

Le let avril 1979,
le docteur Paul DUCAS
quittait subitament coux qu'il aimait.
En ce premier et triste anniversaire, nous prions ceux qui l'ont
connu et apprécié d'avoir uce pensée affectuouse à

#### Bienfaisance

Le Secours de France, que préside Mme Clara Lansi, publie un
appel de l'amiral Levesqua eu faveur
de la campagne d'entraide organisée
à l'occasion de Paques. Le Secours
de France (8, rue Bernouilli, 75005
Paris) recuellle les dons e pour les
combattants de l'Algèrie française,
anciens prisonniers politiques, harkis, pour les réfugiée du Sud-Est
asiatique — dans les camps et hors
des camps — et pour tous ceux qui
luttent pour la sanvegarde de la
civilisation chrétienne ». C.C.P. Paris
16 590 11 D.

Communications diverses — Conférence de J.-T. Decaria, les 30 mars et 13 avril, à 16 heures : e Sept oracles sur l'avenir de l'Eglise chrétienne : La charge des quaire cavallers de l'Apocalypsen, 20, pas-sage du Mont-Cenia, métro Porte-de-Clignancourt.

«Indian Tonic» le SCHWEPPES qui vous étonne. Bitter Lemon : . e SCHWEPPES qui vous renverse

#### Chez Les Anges est ouvert DIMANCHE MIDI

4. Boulevard de Latour-Maubourg, Paris 76 2 705.89.86 et 555.69.26 FRANCOIS BENOIST Fermé le Dimanche soir et le Lundi

# recherche d'une participation an capital.

• « Sud », hebdomadaire indé-pendant du Languedoc et du Roussillon, suspend au-delà du 5 avril prochain provisoirement sa parution, annonce-t-on à sa ré-daction. Lancé il y a quatre ans par des journalistes professionnels soucieux de s'exprimer plus librement qu'ailleurs, le magazine vendu à six mille exemplaires connaît des difficultés financières.

### **BEETHOVEN PAR VICTOR HUGO**

Victor Hugo a reçu notre envoyé spécial à Guernesey. Il lui a parle de la musique française, de l'âme, de Beethoven. Pas un seul mot de cet entretien imaginaire qui ne soit authentique. Et aussi les synthétiseurs, Aznavour, le piano,

les concerts, les disques...





 UN SECOURS D'URGENCE. - Appeler le SAMU en téléphomant, pour Paris, au 567-50-50; pour l'Essonne, au 088-33-33; our les Hauts-da-Selne, au 741-79-11; pour la Seine - Saint-Dania, au 830-32-50 : pour le Valde-Mame, au 207-51-41; pour la Val-d'Olse, au 032-22-33; pour s Yvelines, au 953-83-33; pour le Seine-et-Marna, au 487-10-11, ou, à défeut, la 17 (police) ou le 18 (pompiers), qui tranamettent l'appel au SAMU.

● UN MEDECIN. — A défeut du médecin traitant, appaier la ermanance des soins de Paria (542-37-00), ou la garda syndicala des médacins da Paris (533-99-11), ou l'Association pour les urgences médicales da Paris (A.U.M.P.) (828-40-04) nu S.O.S.-Médecins (707-77-77).

• UNE INFORMATION SUR

LES INTOXICATIONS : 205-63-29 (hôpital Fernand-Widel).

TRANSPORTS AEROPORTS, — Renseignementa sur les arrivées et départs à Orly (687-12-34 ou 853-12-34) : à Roissy - Charles - de - Gaulla

(862-12-12 ou 862-22-80). COMPAGNIES AERIENNES. Arrivées ou départs des evions : Air France (320-12-55 ou 320-12-55) : U.T.A. (775-75-75) : Air Intar (687-12-12). Ranseignemants, réservations : Air France (535-61-61); U.T.A. (776-41-52); Air Intar (539-25-25).

S.N.C.F. - Rensalgnemants : 261-50-50. ETAT DES ROUTES

• INTER SERVICE ROUTES donna des rensalgnements généraux au 858-33-33.

Pour des renseignaments plus précis, on paut s'adresser aux centres régioneux d'information routière, Bordaaux (56) 96-33-33; Lilla (20) 91-92-33; Lyon (78) 54-33-33 ; Marsellie (91) 78-78-78 ; Matz (87) 52-11-22; Rennes (99)



annexa 2, nuvert da 6 heures à Rolssy principal, annexes 1 at 2 (aéroport Charles-de-Gautle). nuvart da 8 h. 30 à 18 h. 30. La Recette principale da Paris assure aussi la palemant des

- Orly, aérogara Ouest,

chèques de dépannage, des lettres-châques ainai que les remboursements sans préavis sur livret C.N.E. ANIMAUX • UN VETERINAIRE au 871-

20-61 (da 8 heures à 20 heures).

• L'OFFICE DE TOURISME DE PARIS diffusa una sélection anregistrée des lolairs à Paris : en françaia au 720-94-94; en anglais au 720-88-96. Son hureau d'accuall du 127 avenua des Champs-Elysées est ouvert le dimancha da 9 heures à 16 haures. Tél.: 723-61-72.

S.O.S. - AMITIES

MARS

AVRIL

EXCEPTE DIMANCHE 30

rendez-vous

annuel de

l'électronique mondiale

composants

électroniques 80

**PARIS** 

27 mars - 2 avril Porte de Versailles de 9 h à 18 h

Composants = mesure materiaux et produits

equipements et méthodes.

S.D.S.A. 20, rue Homelin " F 75116 Paris Tél. 505.13.17 - Telex 630 400 F

invitation sur simple demande : 🛬

Mar

Mer

Vingt-quatre heures aur vingtquatre à l'écouta au 621-31-31 pour Boulogne-Billancourt: 364-31-31 pour Bagnniet et 078-16-16 pnur Evry (de 14 h. à 8 h. du matin) et au 296-26-26 pour Paris (de 14 h, à 4 h, du matin). Il exisia, an outre, un posta en anglala : S.O.S,-Help, eu 723-80-80 (de 19 h. à 23 h.).

S.O.S. - 2" AGE De 9 haures à 19 haures au 340-44-11,

### - MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 30 MARS A 0 HEURE (G.M.T.)



Svolution probable du temps en France entre le samedi 29 mars à 0 heure et le dimaoche 30 mars à

La profoode dépression des fles Britanniques, accompagnée de vents forts, se déplacera vers le Danemerk. Le flux d'air instable plus froid qu'ello dirige sur sa face occiden-tale pecetrera sur la Fracce, mais sur le proche Atlantique. il s'atteouera par l'ouest avec le renforcement du champ de pressiou

renforcement du champ de pressiou

Dimanche, le temps sera nettement
plus frais aur la France, eurtout le
matin. Le c'el sera généralement
assez changeent, des éclaircles alternant avec des passages nuageux. Oo
notera cocore des aversea et des

PROBLEME Nº 2639

HORIZONTALEMENT

I. Sert pour nettoyer des tissus abines. — II. Pour ceux qui veulent s'enfermer dans leur coquille; Explora la Floride. — III. Mesure; Opération très utile sur une barbue; Saint. — IV. Sans avantages; S'expri-

MOTS CROISÉS -

avantages; B'exprimer en persan. —
V. Un peu d'espoir;
Pronom; Falt un melange; Est qualifié de pourri quand il ne tient pas ses promesses. — VI. Utile pour ceux qui veulent cueillir des bouquet; Anneau. — VII.
On y trouve ceux qui n'ant pa a pu s'échapper; Qui peut facilement cuire. —
VIII. On peut en faire des crayons; X

giboulées qui tendront à se loca-liser, surtout l'après-midi, de la Mauche orieotale et des Vosges au nord du Massif Contral et des Alpes, Au contraire, les éclaircies dévien-dront plus belles sur les régions de l'Ouest ainsi que près du golfs du Lion. Le mistral et la tramontace s'établiront: les vents, orientés all-leurs au secteur nord-cuest, seront encore essez forts dans les régions encore essez forts dans les régions orientales tandis qu'ils faibliront eur oos régions occidentales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12. Transfirmée: Bruit: N'intéresse pas le plongeur; Est souvent de la « partie ». — 13. Pronom: Qui ne répondra donc pas. — 14. Article étranger; Fournit beaucoup de produits; Symbole chimique: Conjonction. — 15. Sous forme de protoxyde, peut provoquer des éclats; Après la licence; Hors de combat.

Solution du problème n° 2638

Horizontaement. — I. Celebret.

II. Oratoires. — III. Remontant. — IV. Dieu : Os. — V. En ;
Plumer. — VI. Toi ; Rêmi. —
VII. Téflon ; Il. — VIII. Fluette.

IX. Raie ; La. — X. Ric ; Plie.

XI. Elée ; Ente.

Verticalement. — 1. Corde; Terre. — 2. Ereintė; Ail. — 3. Lamė; Office. — 4. Etoupille. — 5. Bon | cf. « bon-chrétien »);

Ou. — 6. Ritournelle. — 7. Erasme Tain. — 8. Ten; Emit; Et. —

GUY BROUTY.

9. Stériles.

Horizontalement. - I. Celebret.

I

VIII

cours de la journée du 28 mars; le second, le minimum de la nuit du 28 et 29): Ajaccio, 17 et 8 degrés; Biarritz. 27 et 11: Bordeaux, 18 et 9: Bourges. 17 et 7; Brest, 12 et 7; Caen, 15 et 7; Chermour-Ferrand. 17 et 10: Dijon, 16 et 8: Orenoble. 18 et 10: Lilla, 16 et 7: Lyon, 17 et 11; Marseille. 18 et 11: Nancy, 18 et 8: Nantes, 14 et 8; Nice. 16 et 12; Paris - Le Bourget. 16 et 8: Parl. 22 et 10: Perpignan. 18 et 11: Rennes. 15 et 8; Strasbourg. 18 et 9: Tours. 16 et 9: Touloule. 23 et 10: Fointe-a-Pitre, 20 et 24 degrés. 20 et 24 degrés.

20 et 24 degrés.

Températures relevées à l'étranger : Alger. 24 et 11 degrés : Amsterdam. 14 et 7: Athènes. 15 et 10 : Berlio. 16 et 9 : Bonn. 18 et 7 : Bruxelles, 16 et 8 : Le Caire. 22 et 12 : lles Canarles. 22 et 20 : Copenhague. 4 et 2 : Genève. 15 et 10 : Lisbonne. 17 et 14 : Londres. 14 et 7 : Madrid. 20 et 13 : Moscou. 0 et —2 : Nairobl. 31 et 18 : New-York. 11 et 7 : Palmade-Majorque. 25 et 8 : Bome, 18 et 7 : Stockbolm. 3 et 1 : Téhéran. 17 et 13

(Documents établis avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

La neige toujours exceptionnelle le ski fantastique. la vraie détente, c'est Office de Tourisme Tél. : (79) 06.10.83

#### Le Monde Service des Abonnements

5, yes des Italiens 75427 PARIS - CEDRX 99 C.C.P. Paris 4207-23 ABONNEMENTS

6 mois 9 mois 12 mois FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 4 F 296 F '422 F 545 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE

300 P 550 F 200 P 1050 P ETEANGER (par messaguries) 1. — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS

205 F 355 F 506 F 000 F IL — SUINBE-TUNISIK 258 P 450 F 650 P 850 P Par voie zérienne. Tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volcha) vou-dront bien joindre ce chèque à lrur demande.

Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (de u r semaints ou plus): nos abonnés cont invités à formular leur demande une semaine au moins avent leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à tonte correspondance. Ventilez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

#### DIMANCHE 6 AVRIL : L'HEURE D'ÉTÉ

trera en vigueur dans la nuit du samedi 5 au dimancha 6 avril. A 2 heures, les montres et pendules devront étre mises eur 3 heures.

d'être appliquée le dimanche 28 septembre à 3 heures du

### DIMANCHE 30 MARS

DIMANCHE 30 MARS

« Elois et Ménars », 8 h., place de
la Concorde, grille des Tuileries,
Mme Zujovic.

« Les salons du Conseil d'Etat »,
15 h., place de Palais-Royal, grille
d'honneur, Mme Garnier Ahlberg.
« Faubourg Baint-Germain, hôtel
de Broglie «, 15 h., 35, rue SaintDominique, Mme Lamy Lassalle.
« Hôtel de Gully, l'art de vivre au
XVIIc alècle «, 15 h., 62, rue SaintAntoine, Mme Oswaid.
« Le vienx Belleville qui disparait »,
15 h. métrn Place-des-Fêtes,
Mme Pennec.
« Le château de Maisons-Laffitte «,
15 h., eutrée du château, Mme Hulot.
« Le château de Maisons-Laffitte «,
16 h. 30, entrée du château, Mme Hulot.
(classe nationale des monuments
historiques).

15 h. 30, angle de l'Oratore, rue de Blvoli, Mme Rouch-Gain.

« Tableaux fiamands et hollacdels «, 10 h. 30, pavillou de Flore, Louvre (Approche de l'art).

« A la découverte du quartier Notre-Dame », 10 h. 30, 7, rua des Réservoirs, M. Guiltemet (Versaillea).

« Spiendidea saions du ministère des finances «, 15 h., 83, rue de Rivoli, Mme Barbler.

« Palais Bourbon », 15 h., 9, pisce du Palais-Bourbon », 15 h., 2, quai Conti (Connaissance d'ici et d'all-leurs).

« L'Académie française et les eutrez académies «, 15 h., 21, quai Conti (Connaissance d'ici et d'all-leurs).

« Les archives nationales dans l'hôtel de Souhise », 15 h., 60, rue des Francs-Bourgeois (Connaissance d'ict et d'allieurs).

« Le Marais de l'hôtel de Sully à l'hôtel de Carnavalet », 15 h., 62, rue Saint-Antojne, D. Fleuriot.

« Le Sénat, Louis XIII et la Journée des dupes, la dachesse de Berry, les jours fastes du Directoire », 15 h.,

a Le Sénat, Louis XIII et la Journée des dupes, la dichesse de Berry, les jours fastes du Directoire », 15 h., 12, rue de Tournon, Mme Haulier.

« Pascal et la Rochefoucauld »
Port-Royal », 15 h., 123, boulevard de Port-Royal M. Boulo (Histoire et Archéologie).

« La Cité, ile des amours maudites, des maléfieses et des miracles », 15 h., mêtro Cité, M. de La Roche.

« Coins peu connus autour du Temple », 15 h., métro Temple (Paris inconnu).

« Les catacombes » (lampe él.), 16 h., 2 his, place Denfert-Rochereau (Tourisme culturel).

« La conclergerie », 14 h. 45, I., quai de l'Horloge (Tourisme culturel).

LUNDI 31 MARS
16 h. UNESCG, salle 4, M. Joseph
Stephan Schell : «Le génie végétal ;
Perspectives et limitations ».

#### JOURNAL OFFICIEL---Sont publiés au Journal officiel du 29 mars 1980 :

UN DECRET • Portant création d'une prime exceptionnelle en faveur des titu-laires de livrets da caisse d'épar-

UN ARRETE

Relatif à l'organisation de la campagne rhumlère 1980-1981.

Edité par la S.A.R.L. le Monde.



Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf geoord apec l'administration.

BREF

En Franca l'heure d'été en-

Cat horalre d'été cessera

### PARIS EN VISITES

intoriquest.

Montmartre, les peintres et les jardins «, 10 h. 30, sortis métro Ahbesses, Mms Rouch-Gain.

La construction du Louvre et des Tulleries à travers les siècles », 15 h. 30, angle de l'Oratoire, rue de Rivoll, Mms Rouch-Gain.

1. qual de l'Horloge (Tourisme culturel).

« Les salons de l'O.C.D.E. et le château de la Muette », 15 h. 30, 2 rue André-Pascal (Tourisme culturel).

« Les synagogues du viaux quartier israélite de la rue des Rosiers, le couvent des Blancs-Menteaux », 16 h.. 3 rus Malher, M. Teurnier.

« Exposition Monat », 11 h., Grand Palais, eutrés de l'exposition (Visages de Paris).

« Au Marais : par le fer ou le poison, de l'hôtel de Sens à celui de la Brinvilliers », 15 h., mètro Pont-Marie (Visages de Paris).

LUNDI 31 MARS

LUNDI 31 MARS

«Le châte au de Vincennes»,
14 h. 30. entrée avenue de Paris,
Mme Aliaz.

« L'église Saint-Roch », 15 h.,
296, rue Saint-Honoré, Mme GarnierAbiberg.

« Hôtel de Ciuny », 15 h., 6, square
Paul -Painlevé, Mme Saint-Girons
(Calsse Ostionsle des monuments
historiques).

« Viollet-le-Duc », 15 h., Grand
Palais (Mme Angot).

« Exposition Salvador Dali », 14 h.,
Centre Pompidou (Approche de l'art).

« Histoire et fonctionnement du
palais de justice », 15 h. mètro Cité
(Connaissance d'Icl et d'Ailleurs).

« Construction du Louvre et des
Tuileries », 15 h., angle rue de l'Oratolier-rue de Rivoli (Mme RouchGalu).

« Thermes romains et hôtel gothique », 15 h., Cluny (Histoire et
Archéologie).

« Hôtel Lausun », 16 h., quai
d'Anjou (Tourisme culturel).

« Les Hailes », 15 h., mêtro EtlenneMarcel (le Vieux Paris).

#### CONFÉRENCES-

DIMANCHE 30 MARS

15 h., 13, rue Etienne-Marcel,
(L'épanouissement du cœur et de l'esprit » (Méditation transcendantale).

DEBUGS SHIPPERTL





Commission parisaire nº 57 437.

VERTICALEMENT

1. Ferme, quand il y a de jolis jumeaux; Ne peut se défendre que si elle tient debout. — 2. Surveillas; Ahréviation pour un endroit où l'on trouve des légumes; Résultat d'une soustraction.

3. Note; Où l'on peut donc respirer; Parfois désigné par « C ». — 4. Qui peuvent être facilement evales; Fleur. — 5. Devint cèlèbre grâce à des batailles; Un homme à qui il faut parfois tendre la perche. — 6. Se conduisit comme une rosse; Contenait plus d'une pinte; Le cèleri, par exemple. — 7. On y trouve de vieilles ordonnances; Peut remplacer tout un trousseau. — 8. N'a

placer tout un trousseau.— 8. N'a pas sa langue dans sa poche; Supprimas.— 9. Petit quand on

i Monde

le co ère des pay

DAT TO 72.7764 1 1276 A 120-THE DAY 1317.1048

TA HOTAIR dec are ..... TO COM DETAIL 77 7 W E des charges 

tre augmen-

--:::::: 05 #4

THE PERSON NAMED IN COLUMN

THE REPORT

THE RESERVE

- P 38 1919Di

TARE CONCEPTE

ment possible.

- LOOD VITE : " lipayelbane s

Amendida Tibes doirest

Thetreet

TALENCE SE CONTRACT

EURODEENNE.

THE LA FRANCE

"一个"""一个"""一个""

Tivnt da d'es-

maurés egra-

memore visit

enemals -

e e decia

Taut. fal-

a celle ci

referation

minute drops has forces; it minutes and that places are like of their one and their control grant in oral (inple the houses; is p

De tale sombetises Characte Martines une Characte Martines une tains de barbages des re-le galte sensions de re-indre-se-Luire, est Hau-dit les ramarientes une maint Maque une re-stant le Martine des ut tame le Martines des

ot time in particular des interes de particular de interestrate. In classifica-que d'una entiquar de Ros listes din interes inque, onle organise de dans una dimina de L'una la Lair et Ciar es

The Boar Signifie de signifi-donne per aux theses

20

dens une WIT DES REDACTEURS

M « MOKDE » la capital de la societe la cociete la capital de la capit Controller e mardi

stricte de l'écre de l'active de l and the same of th

orden die mer sulnovem

Questions diverses.

# économie

#### **AGRICULTURE**

#### La colère des paysans français

(Suite de la première page.)

Cet optimisme est apparemment loin d'être partagé par les organisations paysannes françaises, qui pour 'a plupart regretten'. que l'ajustement du «franc vert» — qui a entraîné la suppression des montants compensatoires — n'ait pas été plus important, "inquiétent du retard apporté à la fixation des prix communs peur la prochaine campague et condamnent l'attitude communs pour la prochaine campagne et condamnent l'attitude
du Parlement européen. Ainsi,
M. François Guilleume, président de la Fédération notionale
des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), s'est déclaré
vendredi 28 mars « dégu » par le
taux de dévaluation du « franc
vert ». « Le ministre n'o demondé
que 3,7 ° (-.), il ourait pu obienir l'ojustement totol de la
monnaie teste oo niveau du lenir l'ojustement totol de la monnaie verte on niveau du franc. ce qui nous ouroit permis d'obtenir 5 %. Alors, puisque c'est 3,7 % et que l'on veut 11 %, le ministre soit ce qu'il lui reste o foire. » Le Centre national des jeunes agriculteurs estime lui aussi que l'augmentation des prix agricoles français découlant de cette dévaluation « compense o peine l'ojuamentation des chorges cette devaluation a compense o peins tougmentation des chorges de production enregistrée depuis le début de l'onnée » et « ne permettro en oucun cos une ougmenfotion du revenu ogricole », a Dans ces con ditions, conclut le C.N.J.A., une augmentation de 7.9 % des prir communautaires en unités de compte s'invose plus que jamois, oinsi que la suppression de la franchise de 1.5 % qui subsiste pour le « francrett. o

Seules les chambres d'agriculture, qui considèrent la dévalua-tion du franc vert comme un a premier pos s, et la Fèdération nationale des coopèratives lai-tières, montrent quelque satisfac-tion des mesures décidées à Bruxelles, en réclamant toutefois des décisions définitives sur les prix, le plus rapidement possible, Quant au MODEF (Mouvement de défense des exploitations agricoles familiales) qui réclame une hausse des prix communs de 13 5 il déconce de facen allei-

13 %, il dénonce de façon viru-lente la a majorité ontipoysonne » qui s'est exprimée à l'Assemblée européenne, et onnonce que les manifestations paysannes doivent continuer a jusqu'à soti oction, toutes les possibilités existant pour joire reculer gouvernement et Communoulé ». Il rejoint sur ce point les principales organisa-tions paysannes, la F.N.S.E.A. et

#### « La guerre du mouton »

#### LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE CONFIRME QUE LA FRANCE EST EN INFRACTION

(De notre correspondant.)

Bruxelles (Comminautés euro-péennes). — La cour de justice européenne de Luxembourg vient de rejeter le recours de la Com-mission de Bruxelles, qui, en mars 1980, lui avait demandé par une procédure de référé « d'ordonner des mesures provisoires » contre la Brance autrement dit d'enla France, autrement dit d'en-joindre à cette dernière de sup-primer sans délai les restrictions qu'elle applique aux importations de moutons britanniques. Toute-fois — et c'est là l'essentlel — la cour ne rejette pas le recours de la Commission parce qu'il sersit de la Commission parce qu'instifié, mais parce qu'instifié, mais parce qu'instifié. Elle considère que son arrêt du 25 septembre 1979, où elle déclarait que les restrictions à l'importation appliquées par la France étaient contraires au traité, faisait déjà obligation à celle-ci d'ouveir alchement ses frontières d'ouvrir pleinement ses frontières aux moutons britanniques et qu'il n'y a donc pas de raison de ré-péter ce qui a déjà été dit.

En d'autres termes, l'arrêt que vient de rendre la cour signifie qu'à son avis la procédure de ré-fère récemment introduite par la Commission n'a pas de signifi-cation; mais elle ne donne pas pour autant raison aux thèses frençeises : celles-cl. aux yeux de la cour, demeurent dans une situation de complète illégalité.

#### SOCIÉTÉ DES RÉDACTEURS DU « MONDE »

Les associés de la société civile à capital variable Les rédacteurs du . Monde » sont convoqués, le mardi 15 avril 1980, au siège de la société, 5, rue des Ita-llens, Paris (8°), à 15 h. 30. pour y tenir una assemblés générale ordinaire, convoquée extraordinairement. avec l'ordre du jour sui vant

- Révisiou de la résolntion votée le 18 novemre 1979 . — Questions diverses

le C.N.J.A. ayant également vive-ment déploré « l'incroyobie manque de sens politique » et « l'in-copacité » de Parlement européen.

Sur le terrain, en tous cas, la vigueur des manifestations qui se sont dériulées vendredi à tous les coins de l'Hexagone montre amplement que la déception, l'inquiétude et le mécontentement liés tant à l'attitude des négociateurs britanniques qu'aux propositions de la Commission de Bruxelles et au semi-échec de Strasbourg l'emportent lergement sur la satisfaction d'avoir enfin obtenu l'abolition des montants compensatoires. La manifestation la plus importante s'est déroulée à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) où, pour la première fois depuis treize ans, les quatre fédirations bretonnes de la FNS.E.A. et du C.N.J.A. avaient appelé à une ection unitaire. Celie-cl. également soutenue par le MODEF et les Coopératives laitières des Côtes-du-Nord, a rassemblé pendant plusieurs heurse autenue. les Coopératives latières des Co-tes-du-Nord, a rassemblé pendant plusieurs heures quelque vingt-cinq mille agriculteurs qui, nous signale notre correspondant, ont délié dans le centre ville dans le calme après avoir entendu divers orateurs et se sont dispersés sans incidents

A Alençon (Orne), par contre, comme deux jours auparavant à Angers, la manifestation qui a regroupé trois mille agriculteurs a donné lieu à de vifs affrontements avec les forces de l'ordre, lesquels ont falt plusieurs blessès — un C.R.S. et deux manifestants - après qu'un groupe de jeunes eut tenté de forcer la porte de la

A Lyon, également, une manifestation devant une fabrique de confiture, que devalt visiter M. Raymond Barre, a été dispersee par la police.

De très nombreuses autres actions paysannes se sont dérou-lées sans beurts : à Poltiers (Vienne), plus d'un millier d'agriculteurs ont bloqué pendant plu-sieurs heures tous les accès de la ville, en Charente et en Charente-Maritime, une quaran-taine de barrages ont perturbé le trafic routier, de même qu'er Indre-et-Loire, en Haute-Marne Indre-et-Loire, en Haute-Marne, où les manifestants ont également bloque une vole ferrée, en Saône-et-Loire (près de Mâcon), et dans le Nord où des producteures de pommes de terre ont embouteillé l'antoroute Dunkerque-Lille, en organisant un cortèg: d'une centaine de véhicules. En Seine-Maritime, les agriculteurs ont organisé des défilés dans une dizaine de localités. L'ans le Loir-et-Cher enfin, nous signale notre correspondant, des tre de fumier, de purin, de lle de vin ou de fruits avariés, avaient été déposés dans la nuit du 27 the deposés dans la nuit du 27 au 28 mars devant dix-sept perceptions du département. Tout laisse supposer que la colère qui gagne le monde paysan ne s'apaisera pas d'elle-même. Le s'apaisera pas d'elle-meme. Le président de la F.N.S.E.A. n'a-t-ll pas affirmé, comme le Model, que les manifestations d'agricul-teurs se poursuivraient « jusqu'à ce qu'ils nient obtenu sotisfac-

### L'encadrement du crédit est à nouveau durci | L'augmentation des prix en France : la dangereuse

Selon l'INSEE

LES CHEFS D'ENTREPRISE

N'ATTENDENT PLUS

D'AUGMENTATION

DE L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

la flambée du début de l'année, les hausses de prix à la produc-tion devroient être un peu mous-nombreuses ou cours des pro-chains mois, notomment dans le

secteur des biens intermédiaires.

STAGES LINGUISTIQUES INTENSIFS

C. P. Broodt, Directour des Etudes 180

e Mes collaborateurs et moi arans pour tâche d'enseigner les langues le plus rapidement possible » Nous misons sur la qualite et nos ressources nous permettent de satisfaire les besoins de la plupart des participants. » Nos cours ont iteu dons les grandes villes européennes et offrent ginsi aux participants le maximum de possibilités pour

mettre en pratique leur comnausance de la lanque etudites »

Cours do deux oo quatre semaines toute l'onnée

5, rue Boudreou - 75009 PARIS - Tel. . 742-91-85

Venillez ma faire parvenir votre brochure d'information détaillée aur vos stages linguistiques intensife

......

Espagno)

INTERNATIONAL

BOWN-VIENNE BARCELONE STOCKHOLM

**BUSINESS** 

COLLEGES

Anglais

LONDRES

PARIS

L'encadrement du crédit va et un adéropage par repport aux normes fixées pour chaque aux normes aux normes fixees pour chaque aunée.
Pour limiter ce «dérapage», une première tranche égale a 15% de la progression annuelle de ces erédits aveit. à l'automne 1971, été réintégrée dans l'eucadrement global. Ce pourcentage avait été portà à 20% en 1978, à 30% à l'automne 1979, à 40% pour le premier semestre 1980 et, tout récemment, à 50% à partir do 1º mai 1980. Etaient spécialement visès les erédits au logement, dont la délivrance s'est notoirement accélérée avec la reprise de l'inflation. Ils le sont encore plus, puisque, à partir du 1º avril 1980, l'augmentation des prêts complémentaires d'épargne-logement est réintégré dans l'eucadrement. prèts complémentaires d'épargne-logement est réintégré dans l'eu-cadrement pour sa totatité, ce qui équivant à réintégrer 65 % à 67 % des crédits désencadrés au ileu des 50 % prèvus. Pour le premier trimestre 1980, une pro-gression de 7,50 % a été admise, solt 32 %, sur une base annuelle. Les pouvoirs publics accentuent donc le freinage de la création monétaire par les banques, l'un des rares moyens qui leur restent

#### PRÉCISIONS AU SUJET DE LA HAUSSE DE CERTAINS LOYERS

Le ministère de l'environnement et do cadra de vie o reppelé, te vendredi 28 mars, les grandes lignes de la réglementation de l'augmentation La production industrielle continue d'augmenter à un rythme lent. Un regoin de demande s'est manifesté à la fin du premier trimestre o, écrit l'INSEE au vu de sa dernière enquête mensuelle (mars) auprès des industriels français.

Ce résultat e interrompt lo dégrodation des cornets de commandes et des stocks de produits finis observée ou cours des trois mois précédents. Les cornets rejoignent leur maximum de novembre dernier grâce à une omédes loyers de secteur alibra ». Pour les banx prévoyant la révision du loyer sur la base de l'évo-lotion de l'Indice de la construction avec comme référacee te quatrième trimestre, l'angmentation du loyer

pour la prochaine période annoella na poorra être ampérieure à 9,8 %, Dana deux eas, tes propriétaires d'appartements do secteor « tibre » peoveot appliquer des hausses plus tmportautes, préelse le ministère ; e'u y a en des travaux importants ou si le loyer est omsolfestement sous-évaicés (de plus 10 %) par rapport aux loyers do même groope. L'augmentation sopplémentairs pas rapport à la norme peut alors atteiu-dre 4 % pour ou ball anuual et 8 % répartis en deux ous poor on ball

rejoignent leur maximum de novembre dernier grâce à une oméliorotion de lo demande intérieure : les cornels-étronger, qui
ont peu varié depuis le début de
l'onnée, demeurent en deçò de
leurs niveaux de l'outomne».
Que va-t-ll se passer au deuxième trimestre ? « Dons la sutte
des phases d'oplimisme et de
pessimisme qui allernent depuis
un on, le mois de mors morque
une dégrodation du climot général : en moyenne, les chefs
d'entreprise n'ottendent plus
d'ougmentolion de l'activité
industrielle. Leurs perspectives
personnelles de production correspondent encore à une lente
croissance, mais elles s'infléchissent depuis la fin de l'onnée dernière. ● Les allocotions minimales de chômioge sont ougmentées de 7,3 % ou 1º ouril sur décision du conseil d'administration de l'UNEDIC, l'allocation journalière minimum de base passe de 57 francs à 61,50 francs, la garantle de ressources minimale de 65,55 francs à 70,75 francs et l'allocation spéciale minimum est fixée à 76,93 francs. fixée à 76,99 francs.

#### Enfin, en ce qui concerne les PAYS-BAS

● Le déficit de la balance néerlandaise des poiements à pra-tiquement double en 1979, se si-tuant à 4,5 milliards de florins contre 2,3 milliards en 1978. Le contre 2,3 milliards en 1978. Le déficit commercial ne représentant que 0,4 milliard, l'essentlel de ce résultat est imputable aux transactions « invisibles », principalement à la baisse des recettes des services. Les investissements néerlandais à l'étranger se sont èlevés à 4,6 milliards en 1979 et les investissements en 1979, et les investissements étrangers aux Pays-Bas à 2,4 mil-llards de florins. — (A.P.P.)

#### R.F.A.

· L'indice ouest-ollemand des prix ò lo consommotion a aug-menté de 0,6 % en mars, selon des résultats encore provisoires de l'Office fédéral des statistiques. Cette augmentation, analogue à celle enregistrée en février, porierait le taux annuel à 5.8 %, contre 5.6 %. Il faut remonter à octobre 1975 pour euregistrer en R.F.A. un tel pour-centage. L'indice définitif ne sera communiqué que dans une quin zalne de jours. — (A.F.P.)

#### **AFFAIRES**

#### M. DURAND-RIVAL QUITTE LE GROUPE SIDÉRUPGIQUE SACILOR - SOLLAC

M. Pierre nursod-Rival, admiots-trateur-directeor général de la société sidérurgique Saction et président-directeur général de la filiale Sollac, a démissionné de ses fonc-tions le vendredi 28 mars 1980. Il est remplacé à Sacilor par un adminis-trateur vice-président, M. Robert Piron, et deux directeurs généraux. Piron, et deux directeurs généraux.

(Né le les juillet 1830 à Chambéry (Bavois), ingénieur du corps des ponts et chaussées. M. Pierre Durand-Rival était entré en 1983 doce le groupe et l'orrains, eo 1967-69, pour se voir confier ensuite celle du étantieur géact de l'usion de Pos, doct le functionnement e été très vite satisfaisant sur le plan technique, phénomène très rare. Son départ, doct la rumeur courait depuis pinsieurs mois, ne semble pasétre provoqué par des divergences d'opinion netables avec M. Jacques Mayoux, mais pintôt à des « étaits d'âme ».]

#### CONJONCTURE

### contrepartie de la prospérité des entreprises

Comment expliquer qua, deputa le début de l'année, les prix trençals augmentant ausia rapidement ? Est-ce la signe avant-couraur d'un dérapaga générel qui mettrait en qualquas mols la Franca dans una siluation comparable à calle de la Grande-Brelagne avec des prix al des saleiree évoluant au rythme da 20 %

Il esi un peu trop lacile da Irouver chaque mois à la hausse das prix das eausas extériaures : le pétrole, l'or et l'argant, les malières premiéres.\_ L'explication - n'en déplaise aux pouvoirs publica, - n'est pas salisialsante. D'une pari, alle ne justiller pas lout; d'autre pert, elle dissimula le lait que producteurs et commerçants metieni à prolit ees « causas axtérieures » pour accroître laurs margas bénélicialres au lleu de les stabiliser, voire da les rádulre.

L'accelération des prix de déteil que l'on espsiale élali prévisible. Elle Irouve son origina dans la flembée des prix qui s'esi produlle à partir de janvier 1979 au niveau da la production des blens intermédielres: prodults chimiques caoutohoue, métaux. A l'époque, on ineriminail les hausses des melières premierae. Cette flambée, restée circonscrite Jusqu'au printemps, s'est ensuita étendue eux bians de consommation, puls, é partir de novambre 1979 aux biens d'équipement. Cette Irrésistible contegion qu'evait fort bien décrile l'INSEE e certes été très aggravée par les haueses à répétition des prix pétroliers. La creinte de ces eugmentations, l'Impression communément répandua qu'elles étalent Inéluctables ont déclenché une formideble vague d'echeis anticipés d'où

Mais, outre qu'il s'agit blen du comportament d'entreprises françaises, le mouvement da haussa evait pris naissanea avant la psychosa des augmanistions pétrollères. Si inflation il y a, celle-el est donc blan en grande pertie une affaire inierne.

En fait, las cheis d'entreprise, portès par le libéralisme ambiant, augmentant laurs prix el eccroissent leurs marges, L'amélloration de leur

eiluetlon financière e permie é l'industria irançaise de se désandatter vis-è-vis du système banealra, mais aussi d'invaalir. Las bona résullats de 1979 (una erolssanes de 4% du produit intérieur était impensabla il y a eneore six moie...) ne sont pas eana rapport avae la prospérilé des firmes. Le signe la plue évident en est la netta accélération das invastissamants : en 1979, ceux-cl auront augmanté de 4,5 % en volume contre 2.6 % en 1978. Encore le morosilé de la conjoneture au début da 1979 (troid, grèves, inquiétuda) dissimulat-elle la bond assez élonnant du deuxièma semestre : +8% an volume per rapport eu premier

samastre. Dans le commerce - o0 les merges n'oni pratiquement pas cessé da a'arrondir dapuis 1974, - la prospérità e'est treduite par de l'embauche (plus de querante mille l'ennae demiare) et par des hausses da saleires euffisammant tortas pour lalsser un gein nel de pouvoir

d'achet d'environ 2 % Non seulement donc les hausses de prix qui se produlaent ectuellement étaient préviaiblae, mais ellee sont le confrepertie de choix qui ont eu des espects poelits eur le croiseence, lee investissements, l'embeuche - dane le commerce du moins, — l'équilibra financiar des

entreprisas. Reste à savoir si la période très Inilationniste que noue venons de vivre asl en Ireln de e'echever. Le relentissement prévisible de l'activité économiqua, conséquence quasi iné juciable du prélèvement pétroller, tendreit à le laire croire. Le renversement — à la beisse — du coure un elimet d'auphoria essez artificiel. des malières premières depuis cinq semelnes est un signe. Les mesures monétaires el budgétaires prises par les Elets-Unis- mais eussi par le Jepon et la R.F.A., confortent cette hypothèse. Reste que quand producteurs, commerçants, consommeteure, Jouent - consciemment ou non - da l'inflation, il est blen diflicila de dire evec certitude quand et comment lie changeront d'attitude.
ALAIN VERNHOLES.

#### LES PRIX DE DÉTAIL EN FÉVRIER (%)

|                                                | EN t AN<br>(février 1980<br>par rapport A<br>tévrier 1979) | EN 8 MOIS<br>(février 1980<br>par rapport à<br>août 1979) | EN 3 MOIS<br>(levrier 1980)<br>par rapport à<br>nov. 1979) | EN 1 MOIS<br>(février 1980<br>påi i apport 2<br>lanvier 1980) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ENSEMBLE                                       | + 13,4                                                     | + 6,6                                                     | + 3.8                                                      | + 1,1                                                         |
| ALIMENTATION                                   | + 9,8                                                      | + 5                                                       | + 2,2                                                      | + 0,6                                                         |
| Produits à base de céréales                    | + 12,9                                                     | + 6.4                                                     | + 1.7                                                      | + 0,6                                                         |
| Vlaodes de boocberie                           | ÷ 8                                                        | + 3,8                                                     | + 2,4                                                      | + 0,6                                                         |
| Porc et charenterie .                          | + 12,8                                                     | + 6,8                                                     | + 5.5                                                      | + 1,3                                                         |
| Volaities, 1 s p l o s,<br>gibiers, prodoits à |                                                            | i .                                                       |                                                            | ļ                                                             |
| base de viaode                                 | + ts.5                                                     | + 9,2                                                     | + 2,8                                                      | + 0,4                                                         |
| Produits de la péebe<br>Laits, fromages        | + tt.5<br>+ 9.2                                            | + 6,9                                                     | + 3.2 + 1.5                                                | + 0,9<br>+ 0.8                                                |
| Cofs                                           | + 8,8                                                      | + t5                                                      | + 3,8                                                      | - 2,5                                                         |
| Corps gras et beorres                          |                                                            | + 5,6                                                     | + 5.3                                                      | + 2,7                                                         |
| Légomes et fruits<br>Aotres produits ali-      | + 8                                                        | + 3,2                                                     | + 0,5                                                      | _                                                             |
| mentaires                                      | + 15,5                                                     | + 5,2                                                     | + 2,1                                                      | + 0,4                                                         |
| Bolssons aleoolisées                           | + 8,5                                                      | + 3.2                                                     | + 2                                                        | +1                                                            |
| Boissons con alcou-                            | + 23,1                                                     | + 7.7                                                     | + 1,7                                                      | + 0,2                                                         |
| lisées                                         | _ T- K-3-K                                                 | " "                                                       | T "'                                                       | مره                                                           |
| • PRODUITS MANU-<br>FACTURES                   |                                                            | + 8.4                                                     | + 5,3                                                      | + 1,5                                                         |
| 1) Babillement et tex-                         |                                                            |                                                           |                                                            |                                                               |
| tiles                                          | + 11,5                                                     | + 6,3                                                     | + 2,2                                                      | + 0,7                                                         |
| - Vétementa de Ges-                            |                                                            |                                                           | l                                                          |                                                               |
| - Aotres vetements                             | + 9,5                                                      | + 4,7                                                     | + 1.3                                                      | + 3,4                                                         |
| et accessoires                                 |                                                            | + 6.9                                                     | + 2,8                                                      | + 0.9                                                         |
| - Articles chaussants                          |                                                            | + 8,4                                                     | ) + 2,8                                                    | + 0,7                                                         |
| - Antres articles tex-                         |                                                            | 1 + 5                                                     | 2,5                                                        | + 1                                                           |
| 2) Aotres produit                              | 1                                                          |                                                           |                                                            |                                                               |
| manofacturés                                   | + 17.4                                                     | + 8,9                                                     | + 6,1                                                      | + 1,7                                                         |
| - Meubles et tapts .                           |                                                            | 十 5,7                                                     | + 3                                                        | + 0.5                                                         |
| — Apparells ménag<br>électr. et à gaz .        |                                                            | + 5,3                                                     | + 1,9                                                      | ÷ 0,5                                                         |
| - Antrea article                               | 5                                                          |                                                           | 1                                                          |                                                               |
| d'équip, du ménag<br>— Savons de ménage        |                                                            | + 7,2                                                     | + 3,7                                                      | + 1,2                                                         |
| prod. détersits e                              |                                                            | 1                                                         | 1                                                          |                                                               |
| prod. d'autretien .                            | . + 15,1                                                   | + 8,2                                                     | + 3,5                                                      | + 0,5                                                         |
| - Artieles de tollett                          |                                                            | + 5,3                                                     | + 5,3                                                      | + 2.3                                                         |
| - Vébicules                                    | + 12,9                                                     | + 5,9                                                     | + 3,3                                                      | T 15                                                          |
| - Papeteria - libra                            | I-                                                         | + 5.5                                                     | + 5,4                                                      |                                                               |
| rie - Journoux<br>Photo, optiqu                | e. + 11,1                                                  | + 5,5                                                     |                                                            | + 1,1                                                         |
| électro-acoustique                             | + 3.5                                                      | + 1,9                                                     | + 0.8                                                      | + 0.4                                                         |
| - Antres erticles of                           | + 5,7                                                      | + 4,9                                                     | + 2.7                                                      | + 8,3                                                         |
| — Combustib., éoc                              |                                                            |                                                           | + 12.4                                                     |                                                               |
| gle                                            | + 29,2                                                     | + 13,8                                                    | + 12.4                                                     | + 1,8                                                         |
| manul divers                                   |                                                            | + 15                                                      | 8,4                                                        | + 3.9                                                         |
| SERVICES                                       | + 12,1                                                     | + 5,5                                                     | + 2,9                                                      | + 0,8                                                         |
| Services relatifs                              | 20                                                         | ·                                                         | 1                                                          |                                                               |
| togement                                       | + 12,1                                                     | + 6,2                                                     | + 3,7                                                      | + 8,5                                                         |
| Loyers                                         |                                                            | ) (+ is)                                                  | (+ 3,5                                                     | ) ( <del>=</del> )                                            |
| Soins person., soi                             |                                                            | + 4,6                                                     | + 1,9                                                      | + 0,5                                                         |
| - Services de santé                            | + 7,3                                                      | + 1.5                                                     | 1,2                                                        |                                                               |
| e Transports publics Services d'utilisati      |                                                            | i   + 5,1                                                 | + 2.1                                                      | + 1.4                                                         |
| de véhie, privés                               | 12) + 15                                                   | + 7,3                                                     | 1 + 3,5                                                    | e, 1 + 1,0                                                    |
| Botels, eafés, resta                           |                                                            | + 6,7                                                     | 7   + 3.5                                                  | + 1,3                                                         |
| s. } Autres cervices (3)                       |                                                            |                                                           |                                                            |                                                               |
| ril Le poste                                   | sotus persou                                               | oeis, soins                                               | de l'habillen                                              | eots compr                                                    |

fil Le poste soins personcels, soins de l'habillement : comprend octamment les dépenses de ressemelage, blanchissage, nettoyage, teintu-rerie, mais aussi les dépenses de colifure (31 Béparations automobiles, parkings, stations-service, péages aur outoroutes, etc. outoroutes, etc.

(3) Postes et télécommunications, frais d'enseignement (scolarité, mais aussi auto-écoles), spectacles, vacances, sports, camping, tocations d'appareils, frais de réparation des appareils électro-accustiques, tirage des films, redevance O.R.T.F., etc.



### SOCIAL

#### Après les médecins, les dentistes augmentent unilatéralement leurs honoraires de 6 %

Après les médecins, les dentistes à leur tour entrent dans la guerre des tarifs, en décl-dant d'augmenter unilatéralement dant d'augmenter un lateralement leurs honoraires de 6% à compter du 31 mars. La confédération nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.), qui avait déjà lancé un ordre de grève — avec fermeture des cabinets le 31 janvier — et qui regroupe la majorité des phintrières dentites e denté des chirurgiens-dentistes a donné les consignes suivantes : l'acte chirurgical passe de 8.80 F à 8.40 F et le soin prothèsique 5.C.P. de 9.20 F à 9.80 F. Les assurés seront à nouveau les principales victimes de cette majoration sauvage. Le C.N.S.D. expliqua qua les chirurgiens ne sont plus en

mesure de maintenir la qualité des soins avec des tarifs bloqués depuis julilet 1979, alors que l'indepris jullet 1979, alors que l'unflation se poursuit. Autres arguments: le gouvernement « repousse la mise en application
d'un accord technique conclu
avec la sécurité sociale sur l'amélioration de la prise en charge
des soins d'orthopédie dentojaciale (cet accord permettralt de
menurir » nlus largement les faciale (cet accord permettralt de « couvrir » plus largement les « redressements » des dents des enfants), et les remboursements dentaires de la sécurité sociale insuffisants. « En 1978, les Français ont dépensé 14 milliards de francs pour leurs soins dentaires, et les remboursements de la sécurité sociale ont été de 3,8 milliards de francs.» liards de francs... >

#### E.G.F. propose aux syndicats plusieurs formules d'aménagement du temps de travail

Les directions générales d'E.C.F. ont, le 28 mars, proposé aux syndicats plus leurs aménagements du temps de travall. Soit: activité à mi-temps, à 75 % ou à 80 % pour les femmes et les hommes de toutes catégories; amélioration des congés, au titrade l'ancienneté allant ins.

D'autre part, plusieurs amélio-rations sont offertes sur les in-demnités urbaines (+ 25 %), les retraites (par integration de la prime de productivité) et la com-

Le même jour, le personnel des neuf centrales thermiques ou nucléaires du Sud-Est ont fait grève à l'appel de la C.G.T. et de la C.F.D.T. sans entraîner de

c. N. P. F. entend toujoors consacrer no effort aox pactes pour l'emploi, qoelle que soit la forme qui sera donoée à ce type d'initiative. En revanche, il entend mesurer ini-Enfin. à Tours, mille cinq cents employés d'EDF, ont manifesté contre des réformes de struc-tures réduisant les relations avec

# LA SEMAINE FINANCIÈRE

### LE MARCHÉ DE L'ARGENT

### Mouvements divergents

Poursuite de la hausse aux Etats-Unis, à un rythme encore assez rapide, stabilité en Europe, et même léger recul en France, telle a êté la physionomie de la semaine sur le front mon-dial du taux d'intérêt. Aux Etats-Unis, où le niveau général du taux continue à moo-

général du taux continue à moo-ter lentement sous l'effet des me-sures restrictives prises par les autorités monétaires, l'argent en-tre banques s'est élevé passagère-ment jusqu'à 22 %. Pour l'instant, les établissementa qui avaient, il y a huit jours, porté leur taux de base (prime rate) da 18,50 % à 18 %, en avertissant que c'était insuffisant, ont procédé à une nouvelle augmentation (+ 0,50 %) solt 19,50 % pour la Citibank en fin de semaine. Le marché s'atfin de semaine. Le marché s'at-tendait à une majoration de 1 % mais c'est peut -être pour le semaine prochaine... Ce « traitement de cheval »

va-t-il durer? Aussi longtemps, probablement, que la demande de crédit n'aura pas fléchi, et que le Congrès n'aura pu voter une réduction des dépenses budgé-taires : certains sénateurs récisment même une diminution des

impôts...
En Europe, en revanche, c'est la stabilité, comme si le niveau du taux se « décrochait » de celui des Etats-Unis. En Allemagne fédérale, les autorités monétalres n'ont pas jugé bon de relever à nouveau le taux d'escompte

Pendant combien de temps le

du franc

(7 %) : il faudrait une majoration de 3 à 4 % au minimum pour freiner les sorties de capltaux, et un nouveau re'evement de 1 % ne ferait que penaliser l'économie ouest-allemande outrel'économie ouest-allemande outre-Rhin, l'argent vant donc toujours entre 10 % et 10.70 % de un mols à un an le nouvel emprunt fédéral à dix ans ayant tootefois été lancé au taux record de 10 %. En France, sur le marché à court terme, la stabilité a régné, avec même une baisse de 1/4 % à 1/8 % en fin de semaine (13 1/4 % à un mois, 13 3/4 % à trois mois et 13 7/8 % à six mois. Il est vrai que la santé insolente du franc permet aux autorités monataires de baisser un peu leur garde et de ne suivre que les monataires de baisser un peu leur garde et de ne suivre que les taux allemands et encore... L'encadrement quantitatif du crédit a au moins un hienfalt, celui d'éviter le freinage par les taux comme celui que tentent les Etats-Unis.

Sur le marché des obligations, en revanche la montée se pour-

en revanche, la montée se pour-sult à un rythme lent ll est vral 1+ 0.10 % à + 0.20 %). Selon les Indices Paribas, le rendement actuariel brut se sisuant, en fin de semaine, à 13.43 % contre de semaine, a 13.43 % contre 13.40 % pour les emprunts d'Etat, à 14.48 % contre 14.30 % pour les emprunts publics et à 14.98 % contre 14.87 % pour le secteur privé. Les experts s'attendent encore à une majoration de 0.20 % à 0.30 %.

SUR LES MARCHÉS DES CHANGES

L'ascension du dollar se poursuit

Fermeté du franc et faiblesse du deutschemark

Il est vrai que, en trois mois, le marche aura absorbé près de 30 milliards de francs d'émis-sions. Citons, cette semaine et la suivante, le Crédit Mutuel (500 millions de francs à 14,90 % en taux actuariel brut), la C.A.E.C.L (750 millions de francs à 14,79 %), le Crédit Mutuel 12,6 milliards de francs à 14,67 %, pratiquement déjà placés dans le pratiquement de la places dans le réseau de la « banque verte »). A signaler une coquille typographique qui nous a falt écrire, la semaine dernière, que la Calsse des Dépôts. à l'instigation des pouvoirs publics, « renoncerait » à faire monter les taux . C'est a recommencerait » qu'il fallait lire, encore que la Calsse s'en défende.

lire, encore que la Caisse s'en défende.
Ladite Caisse, en tout cas, dont les ressources provienment pour moitlé du remboursement et des intérêts de ses prêts, et pour moitlé des dépôts des Caisses d'épargne, a quelques sourcis. La première quinzame de mars

La première quinzame de mars serait désastreuse pour les Caisses dépargne, où, cette fois-cl, les retraits l'auraient emporté sur les dépòts. Le relèvemant de 1% sur le taux des llvrets, porté de 8.50 % à 7.50 %, décidé par l'Elysée, sera sans doute insufficent pour requerger la tendance. sant pour renverser la tendance. sant pour renverser la tendance.

Il est vral que M. Monory souhaite développer l'épargne » longue » : il est servi mais aux
dépens de l'épargne courte.

ries; amélioration des congés, au titrede l'ancienneté, allant jusqu'à une semaine supplémentaire après cinquante-cinq ans d'âge; congés de préparation à la retraite atteignant dix-huit jours pendant la dernière années; et congé sans solde, quel qu'en soit le motif, de vingt jours par an maximum, le salaire correspondant étant retenu sur la prime de productivité.

pensation de certains frais d'études.

#### ÉTRANGER

#### Au Danemark

### Escroquerie sur des vins francais

La société danoise Erik Troels Smith, importatrice de vins fran-cals en gros, a avoué avoir falsifié quatre cent mille bouteilles de vin de Bordeaux, étiquetées pome-roi et saint-émilion, en mélanroi et saint-émilion, en mélan-geant du vin provenant effective-ment de ces deux régions avec du vin provenant d'une autre région de France. C'est ce qu'a révélé enfin de semaine l'Assocla-tion des négociants danois en vins et spiritueux IUSOD), après avoir effectué une enquête à la demande d'un de ses membres. Le dernier, un autre importateur, M. Friing Carle, avait, il va une dernier, un autre importateur, M. Erling Carle, avait, il y a une dizalne de jours, accusé la maison Erik Troels Smith, de vendre les boutellles incriminées à des prix si bas que le doute plane sur l'authenticité de la provenance.

querie, qui aura des sultes judi-ciaires, notamment pour intrac-tion à la législation douanière, l'importateur danois a mis bors de cause son fournisseur français, la malson Sichel à Bordeaux. Celle-cl a bien expédié des tonneaux de saint-émilion et de

#### Dixième producteur mondial de pétrole

#### L'INDONÉSIE RISQUE DE CONNAITRE UN DÉFICIT DE SON COMMERCE EXTÉRIEUR

L'Indonésie va probablement connaître un déficit de son commerce extérieur malgré les importantes rantrées da de visas procurées par ses ventes de petrola et de gaz. prévoit la Banque mondiale dans un rapport confidentiel.

L'Indonésie produit environ

Elindonèsie produit environ 85 millions de tonnes de pétrole par an et se classe an dixième rang mondial. Aux prix de 1979, ses ventes de gaz at de pétrole stagneraient (du fait d'une très forte croissance de la consommation intérieure) alors que les autres exportations de l'Indonés mation interieure alors que les autres exportations de l'Indonésie n'augmenteraient que de 2,4 à 3 % en valeur constante. A l'inverse, les importations augmenteraient beaucoup (+ 13 % en volume), du fait d'une croissance économique de 7,5 % l'an. Dans la meilleure des hypo-Dans la menieure des hypothèses (1) ce déséquilibre ferait passer l'excédent commercial de 3.2 milliards de dollars pour l'année budgétaire 1979-1980 à 800 millions pour 1980-1981 et à une situation déficitaire en 1882. La Banque mondiale estime que l'excedent record de la balance générale des paiements, qui pour-rait atteindre 3,4 milliards de

Certaines nrévisions de la Benque font même état d'un désicit en 1985 de la balance générale des paiements. (1) Dans Phypothèse qui prévoit un freinage de la consommation nationale par une hausse de 40 % des prix intéreurs pétrollers en 1980 et de 25 % les anuées suivantes.

dollars pour l'année hudgétaire 1980-1981, diminuerait ensuite pro-

gressivement pour o'être plus que d'un miliard de dollars en 1985.

#### lalande-de-Pomerol, non millé

Cette affaire d'escroquerie l'embouteillage pose à nouveau le problème des livraisons « en vrac » et des « transformations »

viac » et des d transformations » qu'elles peuvent subit.

Tout récemment, des boutelles de faux châteauneuf - du - pape élaient vendues au Danemark à des tartis défiant toute concurrence. On a assez vite découvert qu'il s'agistait là de vins d'origine sud-américaine et nord-atrigine oui étaient mis en houafricaine qui étaient mis en bou-teilles aux Pays-Bas et muntes de fausses étiquettes d'origine.

Il y a trois semaines, une importante affatre de fraude internationale sur des vins français élait découperte par les douanes américaines : un vin ordinaire

Bas « en vrac », y avait été emboutellle et promu « qualité supérieure » puis réexporté, avec de jaux certificats, vers la Grande-Bretagne pour y être étiqueté et finalement expédié aux Etats-Unis. où il était vendu plus de 50 francs la bouteille. Toutes ces affaires, qui portent Toutes ces affaires, qui portent un préjudice certain aux vins français, montrent amplement que, pour les vins d'appellation contrôlée, seul l'embouteillage sur les lieux de production peut don-ner quelques garanties à l'ache-teur.

#### **GRANDE-BRETAGNE**

♠ Le gouvernement britannique limitera à 15 % la participation étrangère au capital de British Aerospace. la société nationale de construction aéronautique. Cette décision prendra son sens lorsque décision prendra son sens lorsque la société sera partiellement déna-tionalisée, a indique, le 24 mars, M. Adam Butler, ministre adjoint de l'industrie, au cours du débat aux Communes sur le projet de loi devant autoriser cette déna-tionalisation.

#### Le Monde DE L'EDUCATION

Naméro d'avril

L'ORIENTATION APRÈS LA CINQUIÈME ET LA TROISIÈME

La formation des architectes - Jeunes Africains à Paris

En vente partout : 7 F

abano terme!!!

kurholei COLUMBIA \* \* \* \*

Tradition et hospitalité Hôles en si-

Tradition et inospitalità hinte en sibation mervelleuse, entories de parra-rade. Toutos les cures de boaute et permetre.
L'automents au ban de boue et persentéagne pour reunetismes, arthotes, fractures,
plesité etc... Grandes pisches themalés et
tonies. Grotte sodatoure - parking - cassine
encelleute, lors contains et servos. Soires dessentés le ampsens
encelleute, lors contains et servos. Soires dessentés le ampsens
encelleute, pour contains et servos. Soires dessentés le ampsens
encelleute, pour les la trif 145, mete cum des frif 125 à frif 185. In
spéciales pour les incteurs de Le MONUE. (EL DES/663605).

**■**\$
\*\*\*\*\*\*\*

kurholel SMERALDO \* \* \*

#### TRANSPORTS

LE C.N.P.F.

ET LA TAXE A LA FORMATION

Non à l'affectation autoritaire

Oui à un effort libre en faveur

des pactes pour l'emploi

L'affectation de la taxe d'appren-

tissage (0,5 %) et de la contribution à la formation (1,1 %) doit « rester

dans les mains des entreprises », affirme le C.N.P.F., précisant les déclarations de M. Chotard, vice-président du C.N.P.F. « Nous n'entendons pas que l'on

continue à otiliser les fonds de la

continue à othiser les fonds de la formation continue pour les pactes pour l'emplei », avait déclaré M. Chotard à Besaucon. Sur la foi de cette déclaration. a le Monde o du 27 mars avait titré : a M. Cho-

du 27 mars avait titre : a M. Cho-tard : il ne fact plus consacrer les fonds de la formation continue aux pactes pour l'emploi e. An C. N. P. F., ou rappelle que M. Chotard avait aussi déclaré, comme l'avait eignalé notre corres-condent : « Normis l'éclarence prio-

pondant: e Hormis l'exigence prio-ritaire des pactes pour l'emplot, rien ne justifie qu'oo prélève (des fonds gur les entreprises) pour des affec-tatione qui leor échappent. » Y a-t-lu

contradiction entre ces deux déclarations? Eo fait, ce que rejette le C.N.P.F., c'est l'affectation auto-ritaire de ces taxes et, à la veille

d'un débat parlementaire sur la for-mation alternée, il demande que

l'affectation autoritaire de 0.2 % -

pris sur les 1.1 % et eouszeré aux pactes — soit supprimée. Mais le

C. N. P. F. entend toujcors cousacrer

même cet effort et le répartir a sa guise cans avoir à passer par l'Etat.

#### A LYON-SATOLAS: inquiétude pour te « pont » vers le Nigéria.

(De notre correspondant.)

Lyon.— Le pont aérien qui reliait l'aéroport de Lyon-Satolas à la ville de Kano au Nigèria et alimentait l'usine de montage de véhicules Peugeot installée à Kaduma vit-li ses derniers jours ? Sera-t-li interrompu à l'échèance da 31 mars ? Ce serait un rude coup pour la compagnie privée U.T.A. qui assure ce trafic. Cinquante à soixante personnes, pour la plupart employées sur place par des sociétés de travali intérimaire, seralent licenclées. Si le bateau est finalement préféré à l'avion par les autorités nigérianes, l'aéroport lyonnais subira, lui aussi, un lourd manque à lui aussi, un lourd manque à

Des conversations sont en cours entre les différentes parties inté-

Ce pont aérien, mis en exploitation à la fin de 1975, supportait un trafic important : une dizaine de vols hebdomadaires assures en Boeing 747 tout cargo. solt une charge par avion de 117 tonnes représentant cent vingt véhicules à monter. Les autorités venichica de montage de Kaduna sontenir l'activité du port de Lagos : l'acheminement jusqu'à l'usine de montage de Kaduna (800 kilomètres) sera assuré par e chemin de fer. « Il n'est pas sûr que l'arrivée de 50 000 tonnes par un de maté-

a Il n'est pas sûr que l'arrivée de 50 000 tonnes par un de matériel par voie maritime soit en mesure de réactiver l'ensemble d'un port, commente M. Jean Chemain, directeur de l'aéroport de Satolas. Mais tous les arguments économiques ont été épuisés. La chambre de commerce de Lyon, concessionnaire de l'aéroport, devra donc se llvrer à un nouvel examen budgétaire. La perte financière peut être estimée à quelque 5 millions de francs pour cette année, c'est-à-dire que cela annulera pratiquement les bénéfices que nous envisagions pour cet exercice. Il y aura inévitablement une réduction de nos capacités d'autofinancement. »

Le tonnage de fret qui transite par Satolas va s'effondrer. En 1879, sur 54 800 tonnes a avionnées ». 40 500 étaient dues au pont a êrien de Peugeot. Le trafic résiduel de pièces détachées urgentes, qui ne pourra être assuré par bateau, sera loin de combler une perte soudaine des trois quarts du tonnage.

Du côté des responsables de l'aéroport, on ne veut pourtant pas dramatiser à l'excès la situation. M. Chemain conclut : « L'ouverture de la liaison avait été une bonne surprise et une

a L'ouverture de la liaison avait été une bonne surprise et une bonne affaire. Nous savions que cet apport ne serait pas éternel. Enfin, le fret Satolas-Kano a toujours été traité à part du trafic marchandises normal.

CLAUDE RÉGENT.

DOLLAR montera-t-il encore?
Réponse : aussi longtemps que
les taux d'intérêt seront presque
deux fois plus élevés aux États-

Unis qu'en Europe ou allleurs. C'est pourquoi la monnaie amé-ricaine a continué à monter invariablement cette semaine, tan-dis que, par contrecoup, les monnales réputées « fortes » en-core récemment (deutschemark, franc suisse, yen) continuaient à s'affaiblir. Le FRANC FRAN-CAIS a été particulièrement vi-goureux, notamment à l'égard du Quant à l'or, le cours de l'once de 31,15 a continué à s'affaiblir lentement. Rumeurs de réévaluation

Dès le début de la semaine, le dollar reprenait son ascension, malgré un lèger fiéchissement du taux d'intérêt sur l'eurodollar. Mals le raffermissement lent et Mais le raffermissement lent et continu des taux outre-Atlanti-que, et le maintien des taux euro-péens à leur niveau antérieur, peens à cur myeau anterieur, notamment en Allemagne fédérale (voir en rubrique marché de l'ar-gent), relançaient de plus belle la course à la hausse du DOLLAR. C'est très simple : les operateurs internationaux empruntent des D.M. et des francs suisses à 10,50 % ou 7.50 %, et vendent ces devises contre des DOLLARS pour les placer 19 % et plus sur le marché des EURODOLLARS. Rien ne peut prévaloir contre

le marche des EURODOLLARS. Rien ne peut prévaloir contre cette logique, que ce soit une bausse de 1.4 % du prix de détail en févrler aux Etats-Unis (+ 16.8 % en taux annuel, et 13 % en un an) ou la très forte augmentation du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis (5.6 milliards de dollars, niveau record). niveau record).

En contrepartie, la baisse du DEUTSCHEMARK s'est pour-suivie; pour les motifs énoncès précédemment, en y ajoutant la perspective d'un déficit croissant de la balance des paiements courants. A cet égard, on salt que

rants. A cet égard, on salt que le gouvernement ouest-allemand a placé auprès de l'agence monétaire saoudienne pour plus de 3 milliards de dollars de bons à échéance comprise entre deux et quatre ans. En attendant, la Bundesbank est très peu intervenue pour freiner la balsse du D.M., jugeant intuitle, sans doute, de gasullier ses munitions gaspliler ses munitions. Ce fléchissement de la monnaie

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

21 3 Or Tis (kilo en karre)
— (kilo en kinget)
Pièce française (20 tr.)
Pièce trançaise (10 tr.)
Pièce misso (20 tr.)
Union latine (20 tr.)
• Pièce trans. (20 tr.)
• Savyetate 75490 75490 680 333 537 558 581 71400 (Q)
654 (Q)
358 (Q)
358 (Q)
521
515
500
666
756
66
2830 20
1638
3137 50
615
541
35.) o Pièce imas. La Serversia ...
o Souversie Elizabeth II o Dom-souversu ...
Pièca de 20 Collars ...
10 dollars ...
5 dollars ...
6 dollars ... 679 748 665 286 1403 9)

Les « cours des principaux marchés o de matières premières seront publiés dans s le Monde » daté

ouest-allemande est à rapprocher d'une hausse continue du FRANC FRANÇAIS, à nouveau en tête du système monétaire européen. Après celle de l'Italie, la balance Apres celle de l'Italie, la balance des paiements courants de la France est la plus favorable en Europe actuellement, les entrées de capitaux, déjà fortes au deuxième semestre 1979, se poursuivent actuellement. Cette fermeté a contraint la Banque de France à acheter des DEUTSCHE. MARKS, jeudi en quantité pour empêcher le D.M. de tomber auempecner le D.M. de tomber audessous de soi. cour-plancher
à Paris (2,30330 F). Une telle
fermeté, il est vral, est due, en
partie, à l'échéance de fin de
mois et de fin de trimestre qui
oblige les étrangers, qui palent
souvent en FRANCS nos exportetions à achear cetta monrale tations, à acbeter cette monnale.

Mais la montée do franc est
perceptible depnls un certain
nombre de semaines, an point
que la rumeur a couru d'une réévaluation du franc. C'est sans
doute aller un peu loin : les ex-

décembre 1975, la Banque de décembre 1975, la Banque de France devait précisément soutenir le D.M., et que, deux mois après, le FRANC, fortement attaqué, devait quitter le « serpent »... Mais, pour l'instant, il moote, et même un peu trop vite, ce qui préoccupe le gouvernement.

La LIVRE STERLING n'a pas suivi intégralement le DOLLAR dans sa montée, mais elle a dans sa montée, mais elle s quand même progressé sensible ment vis-à-vis de toutes les monnaies.
Sur le marché de l'or, le cours

de l'once a été soumis à d'assez larges fluctuations, mais semble néanmoins orienté à la haisse, retombant au myeau des 475-480 dollars touchés la semaine prédollars touchés la semaine pré-cédente. A Londres, les experts pensent que ce dernier niveau pourrait être consolidé, mais n'ex-cloent pas un fiéchissement jus-qu'à 400 dollars l'once. Cela dé-pendra du cours du dollar et des taux d'intérêt, les capitaux internationaux préférant actuellement cer en EURODOLLARS à perts chagrins rappellent que, en près de 20 %. - F.R.

### Cours moyens de clôture comparés d'une semaine à l'autre

les ex-

La tigne inferieure donne ceux de la semaine precedente s

| PLACE     | Livre              | \$ 0.S.            | Franc<br>Huais       | Fraue<br>soisse      | Mark                 | Franc<br>beige     | Flores             | Lire<br>Italienne  |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| patres.   |                    | 2,1750<br>2,1820   | 9,6624<br>9,5298     | 3,9650<br>3,8839     | 4,1901<br>4.0956     | 67,2292<br>66,2237 | 4,5838<br>4,4891   | 1942,81<br>1906,63 |
| ew-York   | 2,1750<br>2,1820   |                    | 22,5098<br>22,8963   | 54,8546<br>56,1797   | 51,9076<br>53,2765   | 3,2351<br>3,2948   | 47,4495<br>48,6026 | 0.1119<br>0.1144   |
| urts      | 9,6624<br>9,5298   | 4,4425<br>4,3675   |                      | 243,69<br>245,36     | 230,59<br>232,68     | 14,3723<br>14,3904 | 210,79<br>212,27   | 4,9734<br>4,9982   |
| urich     | 3,9650<br>3,8839   | 152,30<br>178,00   | 41,0354<br>40,7555   |                      | 94,6275<br>94.8321   | 5,8977<br>5,8649   | 86,5005<br>86,5127 |                    |
| ranciert. | 4,1901<br>4,0956   | 192,65<br>187,50   | 43,3652<br>42,9765   | 105,6774<br>105,4494 | =                    | 6,2326<br>6,1845   | 91,4116<br>91,2272 |                    |
| rarettes  | 67,2293<br>66,2337 | 30.9100<br>30.3500 | 6.9577<br>6.9190     | 16,9555<br>17,0505   | 16.0446<br>16.1694   |                    | 14,6666<br>14,7509 |                    |
| mslerdan  | 4,5838<br>4,4894   | 210,75<br>205,75   | 47,4395<br>47,1093   |                      | 100,3932<br>109,6164 | 6.8181<br>6.7792   | 11                 | 2,3593<br>2,3546   |
| lilae     | 1942,81<br>1906,63 | 893,25<br>573.50   | 201,0692<br>260,0686 |                      | 463,6646<br>465.5301 | 28,8984<br>28,7907 | 423,84<br>424,69   | =                  |

Nous reprodaisons dans ce tableau les cours pratiqués sur les marchés officiels des charges. En cooséquence, à Paris, les prix indiqués représentent la confre-valeur en francs de 1 dollar, de 1 livre, da 100 deutschemarks, de 100 florins, de 100 france beiges et de 1000 lires.

### MATIÈRES PREMIÈRES

### Forte baisse de l'argent

METAUX. - Les cours de l'argent métal ont connu un véritable effon-drement en tombant fusqu'à 10 dol-tars d New-York, en cours de semaine, alors qu'ils élaient monlés à environ 50 doltars en février. Les remous provoqués sur les marchés des matières premières, aux Elats-Unis nolamment, par certaines operations à caractère spéculatif, ont entrainé une raque de dégagements et des appels de marge répétés de ta part de la ctientèle de firmes de courtage confrontées ainsi à des dissicultés potentielles. La Commission américaine des marchés à terme gardatt cependant la tête troide et décidait de réduire les marges de courcelure sur l'argent, tout en se rélusant à suspendre les

transactions. Malgre une certaine stabilisation des cours de l'or, en lin de semaine, les cours du cuipre subissaient t'influence de la chute de l'argent et accusaient une frès sensible baissé. Les stocks du Metal Exchange de Londres enregistraieni, d'aufre part. une augmentation de 2525 tonnes d 117 350 tonnes.

Repli des cours du plomb dont les stocks à Londres se sont accrus de 1075 tonnes à 9 625 10nnes. Un producleur des Etats-Unis a annonce une baisse de son prix de vente de 2 cents à 48 cents la llore.

DENERES. - Les cours du cação ont, dans l'ensemble, été soutenus, poire en légère hausse d Paris. Les marchés étaient généralement calmes dans l'attente des résultats de la réunion à Londres des producieurs et des consommateurs qui doivent décider de l'avenir de l'ac-cord international dont l'expiration intervient ie 31 mars.

Les cours du sucre n'ont pas re nouvelé leur serme orientation de lo semaine précédente. Une sirme londonienne a cependant estimé que la production mondiale de la campogne 1979-1980 seratt de 85,52 milllons de tonnes, soit 54 millions de tonnes de moins que la consommation prévue. La production de l'Europe occidentale sergit de 17,28 millions de tonnes et la consomme tion de 15,82 millions de tonnes.

identi di rettenna dine

- -----The state of the s CONTROL OF LAUR CO. and direct des

deriberts. undir un THE THE

de l'ordre DAT. 15 15518

recommend dist

5 T 2V 10.00 F

74 millions de

230 F country

1-3-73

أواحوا والمراجع

5122 5022

trancs &

7979 attaint

Time The building

137.40

....

15.38 ··

" number brotein.

sur per le and a direction

na pas denné mandant de

t de des

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Aunt by China or Best

actions Lularue Le benetice ont de Part rivenir à 34 ranes est raises de here par un enantie de Bord of des trac 1

We are one ouvertent drott an dividende de Tebrane vemora pour 1919 Partie de 0550 P contre inpart o francière des lantance pour 1979 voi ber de 119,46 millions de le 141 cui. Le réselles Enterior control & Se S.

atient 593 million le dividende globat les Foontre 19.06 P Tesuitat Der 60 le Crédit nédéclier enverirait le la serie de sur prix de 200 f. la som d'une action nouvelle de la companie de la serie de la companie de la de de Constante de la Constante de vente de serveription, per la partir de serveription de la partir dela partir de la partir de la partir de la partir de la partir dela partir de la partir de la partir de la partir de la partir dela partir de la partir de la partir de la partir de la partir dela partir de la partir de la partir dela partir dela partir de la partir dela partir

Alimentation de de orte des du Casino en-des constantes de Si F, bien que

mars Date.

annere un bénéfice te france se-se de france se-

### LA REVUE DES VALEURS

#### Valeurs à revenu fixe

#### ou indexées

Months divising

La tendance est demeurée assez maussade sur le marché des obli-gations où desormais les taux des emprunts anelens se rapprochent de ceux offerts par les derniers émetteurs.

Déjà chargé, le calendrier des emissions va encore s'alourdir en avril, mois durant lequel les émissions envisagées devraient être de l'ordre de 10 milliards de

LeCrédit hôtelier ouvrirait le feu avec un emprunt de l'ordre

|                      | 28 mars | Dur.                       |
|----------------------|---------|----------------------------|
|                      |         | _                          |
| 4 1/2 1973           | .1 833  | — з                        |
| 7 % 1973             |         | <b>—150</b>                |
| 10,36 🗘 1975         | . 85,10 | <b>—</b> 0.75              |
| 10 % 1970            | . 87,10 | - 0.35                     |
| P.M.E. 10,6 % 1376 . | . 85,10 | - 0A5                      |
| P.M.E. 11 % 1977     |         | - 0.45<br>- 0.60           |
| 0.80 7 1077          |         | - 0,96                     |
| 10 7 1978            | 84,30   | 0.0š                       |
| 9,80 (7, 1978        | 02.65   | — 0.85<br>— 0.85           |
| 0.45 % 1970          | 81.35   | — U,03                     |
|                      |         | + 0.09<br>- 0.10           |
| 8,80 % 1975          | . 80,30 |                            |
| 0 % 1979             | 70.20   | <b>— 6.35</b>              |
| 10 7 1970            | 82,90   | + 0.05                     |
| 10,80 % 1979         | 90,50   | + 0,05<br>+ 0,10<br>- 0,50 |
| 12 % 1080            |         | - 0.50                     |
| C.N.E. 3 %           |         | — 39                       |
|                      |         |                            |

dn milliard. Il serait suivi par le Crédit agricole, dont on dit qu'il chercherait à placer près de 2 milliards de francs d'obliga-

#### Banaues, assurances.

#### snciélés d'investissement

L'action Cofimeg ouvrira droit pour 1979 à la perception d'un dividende de 11,30 F (dont 2,58 F non déclarable) contre 10.60 F. Le bénéfice net atteint, plus-values comprises, 74.4 millions de francs contre 69,9 millions. La société, toutefois, n'a pas donné de précisions sur le montant de ces plus-values ces plus-values.

L'action Séquanaise de Banque rapportera pour 1973 un divi-dende global de 24,30 F contre 20,25 F, le bénéfice net passant de 14,18 millions de francs à 17 millions de francs.

Le résultat net consolidé de la Cie Bancaire pour 1979 atteint 327 millions de francs (+ 11 %). 327 millions de francs (+ 11 %).

En raison de la hausse brutale des coûts de refinancement, les comptes de l'exercice 1979 chez Bail Equipement accusent une sérieuse baisse d'un exercice sur l'autre (- 24 % pour la société. - 21 % pour le groupe). Les ressources antérieures obtenues à des conditions plus favorables ont permis néanmoins d'atténuer l'effet de ces baisses. Une restauration de la rentabilité est escomp-

|                   | 28 mara | DIL.                                |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
|                   |         |                                     |
| Bail Equipement . | 200     | 2,50                                |
| B.C.T             |         | + 0                                 |
| B. Rothschild     | 155.10  | - 0.90                              |
| Cetelem           | 176     | Inchange                            |
| Chargeurs Réunis  | 236     | + 1                                 |
| Cie Bancaire      | 292     | + 1<br>+ 3,50<br>- 2,60             |
| C.C.F.            |         | = 2.60                              |
| C.F.F.            |         | _ 5                                 |
| C.F.J.            |         | inch ance                           |
|                   |         | · + 0.90                            |
| Credit du Nord .  |         | . 4- 0-0                            |
| Eorafrance        | 310     | T :                                 |
| Financ. Paris     | 223     | + :                                 |
| La Hénin          | 368     | - 3                                 |
| Locafranco        |         | + 7<br>+ 7<br>- 3<br>- 3,30<br>- 19 |
| Locindus          |         | <b>— 19</b>                         |
| miel              | 000     | _ 1                                 |
| Prétaball         | 480     | - 0                                 |
| Pricel            | 228     | = 2                                 |
| Schneider         | 148.50  | 4,50                                |
| Suez              | 270     | Inchange                            |
| U.C.B             | 150     | 10                                  |
| U.U.D.            | , 100   |                                     |

tée. Les actions ouvriront droit pour 1979 à un dividende de 22,50 F (+ 7 %).

Immobanque versera pour 1979 um dividende de 25.50 F contre 23 F.

La Compagnie financière des Poys-Bas annonce pour 1979 un bénéfice net de 219.46 millions de bénéfice net de 219,46 millions de francs (+ 14,1 %). Le résultat du groupe, consolidé avec celm de la Cis Bancaire contrôlé à 45 %, ressort à 1.147 millions de francs. Calculé selon la méthode précédente, il atteint 698 millions (+ 21,8 %). Le dividende global est fixé à 22,50 F contre 19,95 F (+ 11,2 %). Le résultat par 80-(+ 11,2 %). Le résultat par ection passe de 33,50 F à 39,78 F. et la valeur estimatrice de ébaque titre est évaluée à 469 F contre

430 F.

Le Crédit hôtelier ouvrirait le 503 884 actions au prix de 200 F. à raison d'une action nouvelle pour vingt anciennes (5 % dn capital). Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts, l'Etat effectoera une offre publique de vente de ses droits de souscription, es qui portera à 12 1/2 %, la part dn capital obtenu par des actionnaires antres que la jonissance publique.

#### A lim antation

Parts of the second

| Les actionnaires du Casino en-                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| caissent pour 1979 un dividende<br>global inchange de 54 F, bien que |
| 28 mars Diff.                                                        |

| Beghin-Say       | 168    | + 23 A           |
|------------------|--------|------------------|
| RSN_G_Danons     | 86-1   |                  |
| Carrefour        | 1 577  | <b>— 41</b>      |
| Casino           | 250    | <b>—</b> 0       |
| Gén. Occidentale | 273    | — S              |
| Gen. Occidedtate | 246    | 23               |
| Guyenna et Gesc  | 477    | S                |
| Martell          | 470    | <b>— 19</b>      |
| Moët-Hennessy    | 7/0    | <b>— 49</b>      |
| Martin           | 410    |                  |
| nuda-Coby        | 195    | — e,20<br>— 2,50 |
| Pernod-Ricare    | ZDG,JU |                  |
| Perrier          | 246    | - 14             |
| Padar            | 474    | — 11             |
| St-Loois Bouchon | 134,56 | <b>—</b> 0,56    |
| Sannlanet        | . 241  | — 8              |
| Venve Cliquet    | 799    | <b>— 21</b>      |
| Vinintix         | 467    | — 31             |
| VIDIDITE         |        | -==              |

la société annonce un bénéfice net de 84,9 millions de francs ac-cru de 22,54 %. La distribution, il est vrai, s'applique à un capi-tal accru de 20 % (1 action gra-tuite pour 5).

### Filatures, textiles, magasins

Le redressement de la situation de « Dollfus-Mieg » s'est confirmé. Pour 1974, les résultats, après profits exceptionnels et provi-28 mars Diff.

|                      | _      | _                  |
|----------------------|--------|--------------------|
| Agache-Willot        | 503    | <b>—</b> 5         |
| B.H.V.               | 101    | - 0.5 <del>0</del> |
| C.F.A.O              | 355    | <b>— 1</b>         |
| D2717                | 453    | — ī                |
| Dollfos-Mieg         | 66,50  | + 2.70             |
| Galeries Lafayetta . | 147,90 | 7.60               |
| La Redente           | 445    | - 4                |
| Lalnière Ronbaix     | 42     | — š                |
| Prenatal             | 29.50  | - 6.55             |
| Printemps            | 194.18 | - 2 <sup></sup>    |
| Roudlère             | 250    | inchangé           |
| S.C.O.A              | 49.25  | - 0.65             |
|                      |        |                    |

sions, se traduisent par un béné-fiee net de 1 million de francs contre une perte de 60,7 millions de francs en 1978. Le bénéfice net consolidé, intérêts des tiers inclus, devrait avaisiner 65 mil-lions de francs (soit 20 F par action, intérêts dea tiers exclus), contre une perte nette de 14,7 mil-lions de francs en 1978. La marge brute d'autofinancement passe de lions de francs en 1978. La marge brute d'autofinanement passe de 184 millions de francs à plus de 220 millions de francs. Camme on pouvait raisonnablement (e prévoir, et « compte tenn des perspectives de l'année en cours», la distribution d'un dividende, in-terrompue en 1977, est reprise à raison de 6 F avoir fiscal compris, contre 4.50 F pour 1976.

Euromarché » annonce un bénéfice consolidé de 61.19 mil-lions de francs contre 31.81 mil-lions de francs. Le dividende glo-bal est porté de 21 F à 27 F.

#### Bâtiment et travaux publics

A la sulte des O.P.E. proposées par Lajorge aux actionnaires minoritaires de trois de ses filiales (le Monde des 16-17 mars), les parités d'échange sulvantes ont été fixées : 5 actions Lajorge pour 9 Corbonisations Entreprise cerus mique; 5 Lafarge pour 4 Plâtriè-res de France et 2 Laforge pour

|   |                      | 28 mars | Diff.         |
|---|----------------------|---------|---------------|
|   |                      | 400     |               |
|   | Auxil d'Entrep       |         | inchangé      |
|   | Bonygues             |         | - 4           |
|   | Chim. et Rontière    | . 130   | 5             |
|   | Ciments Français     | 136     | <b>— 12</b>   |
|   | Dumez                | 625     | -199          |
|   | Ent. J. Lefebvre     | 250     | <b>—</b> 3    |
|   | Gén. d'Entrep        | 176,10  | - 16,40       |
|   | Gds Trv. Marseille . |         | 10            |
|   | Lafarge              | 230     | <b>—</b> 7,50 |
| • | Maisons Phenix       | 554     | — 32          |
|   | Pollet et Chausson   | . 221   | <b>— 1</b>    |
| ; |                      |         |               |

3 Soblières de la Seine. Toutes les actions Lofargs offertes sont créces jouissance du 1" janvier

Le béuéfice net de J. Lefebore
pour 1979 a baissé de plus de 28 %
pour revenir à 28 millions de
francs en raison des pertes subies sur un chantier an Yémen
du Nord et des conditions climatiques en France. Du coup, le di-vidende global est maintenn à

#### Matériel électrique, services

#### publics

Matsushita Electric Works an-nonce pour l'exercice 1979, clos le net consolidé de 18 milliards de yens contre 13.98 milliards de yens.

Le président de Schlumberger table, pour 1980 ser table, pour 1980, sur un accrois-sement de 15 % du chiffre d'affaires du groupe et de 25 % des bénéfices. L'année écoulée a été très mau-

valse pour la C.K.M., en raison notamment de la médiocrité des notamment de la mediornie des commandes de biens d'équipement. De ce fait, une perte fortement accrue de 72.63 millions de francs (compte tenn des bénéfices des filiales) a été enregistrée contre 37.52 millions de

Un redressement des résultais 28 mors Diff.

| Alsthom-Atlant,   | 58,10  | 1          | 1,70       |
|-------------------|--------|------------|------------|
| CPM               | 48     | + 1        | ,50        |
| CIT-Aleatel1      | ш      | - 1        | 8          |
| C.G.E             | 346    | = 1        | •          |
| Cronzet           | 285.20 | _          |            |
| CEF               | 412,10 | _          |            |
| GAN des Eans      | 300    | +          | 3          |
| T sore nd         | . 38U  | incha      | nge        |
| Lyonn. Ces Baux   | 244    | +          | 5,90       |
| Machines Bull     | 21.20  | <u> </u>   |            |
| Matra             | 3 600  | 7          |            |
| Mot Leroy-Somer . | 6/4    | 1          |            |
| Moulinex          | 75     | _          |            |
| P.M. Labinal      | 225    | -          | 4,80       |
| Radiotechniquo    | 273    | +          | 1,1€<br>25 |
| S.E.B             | 201    | -          | THE        |
| Signada           | 606    |            | ည          |
| Téléméc. Electr   | 745    |            | 10<br>6.50 |
| Thomsen-Brandt    | 186    |            | 0.54       |
| I.B.M             | 245    |            | 1,9        |
| I.T.T.            | . 104  |            |            |
| Schlamberger      | 442,5  |            | 2,8<br>12  |
| elemens           | . 363  | <u>: —</u> | 44         |
| t consenté por    | 1980   | Sonti      | an         |

est escompte pour 1990. Sony an-nunce, pour le printemps de 1979-1980, une augmentation de 342.6 % de son bénérice net. lièe notam-ment à l'engouement pour ses produits video.

produits vidéo.

Maigres résultats, en 1979, pour Merlin Gerin, dont le bénéfice net revient de 35 à 19.1 millions de francs au nivean du groupe, la baisse des profits est moindre : 35 millions de francs contre 39 millions de francs.

#### Métallurgie, constructions

#### mécaniques

L'exercice 1979 a été moins manvais pour *Creusot-Loire* que le précédent, dont la perte nette revient de 333 à 235 millions de

francs.

L'Alssi versera à ses actionnaires, pour 1979, un dividende global de 9.75 F, contre 8.70 F, sur un bénéfice net de 27.8 millions de francs, contre 24.9 millions de francs.

Arbel annonce, pour 1979, un Ind. gén...

### **BOURSE DE PARIS**

### La baisse, sans risque

SEMAINE DU 24 AU 28 MARS

R IEN ne va plue an palais Brongniart. Les bounes paroles de M. Monory ne suffisent apparemment plus pour enflammer l'épargne populaire et la diriger vers la Bourse. En effet, non seulement les conrs ont baissé pour sixième semaine consécutive (- 2 % environ) mais l'activité delà très faible ces derniers temps s'est ancore ralentie. Et nettement, comme en témoigne le tableau cidessous... Les plus optimistes, qui espéraient que les SICAV avaient gardé en réserve une grosse partie des souscriptions recueillies en décembre 1979, pour investir massivement au dernier moment out été bien décus. Il ne reste en effet légalement qu'une seule céance — lundi prochain — pour acheter des actions avec l'argent recueilli en 1979. Il serait évidemment douteux que les « très avertis » gérants de SICAV aient attendu l'extrême fimite pour faire leur travail...

La semaine avait pourtant commencé par une hausse d'environ 0,9 % selon l'indicateur instantané. « Reprise technique, on ne peut pas baisser tous les jours », disaient les uns. « Reprise justifiée par les propos du président de la République ce week-end à Lyon », prétendirent les autres, moins nombreux il est vrai. Reprise sans leudemain, en tout cas, puisque le mouvement de baisse reprenait des la céance suivante, annulant, et au-delà, la maigre avauce acquise la veille. Mercredi, nonveau redressement, limité certes, mais tonchant surtont le compartiment le plus - sensible de la cote, à savoir les pétroles. Les valeurs de l' « or noir » allaient d'ailleurs reprendre le lendemain la tête du mouvement de baisse. Par solidarité avec lenrs consœurs américaines frappées par une taxe sur les « super-profits ». Mais aussi pour des raisons qui leur sont propres. Esso ayant par exemple annoncé que le puits de Saucède (gaz) ne donnerait pas tous les résultats escomptes, après que la Compagnie française des pétroles ent elle-même démenti les rumeurs l'antaisistes d'une noovelle découverte ao Yémen où elle n'a précisement aucun permis ni quelconque intérêt. Bref, la baisse s'est progressivement étendue à l'ensemble de la cote, et l'indicateur instantané perdait 1,25 % en fin de céance. La chute s'est certes nettement ralentie à la veille du week-end (- 0,3 %) mais antour de la corbeille

le sentiment était assez mauvais. L'art de « boursicoter » devient de plus en plus ardu. Snivre les activités et les résultats d'une entreprise ou d'un secteur, disposer même de « bons tuyaux » ne suffit plue. La grisaille du paysage politique n'est pas de nature à susciter le moindre intérêt, ni le moindre petit frisson autour de la corbeille. « Anjourd'hui », se plaint nn babltue du palais, « il faut suivre les taux d'intérêt, les marchés des changes, ceux de l'or, de l'argent et antres matières premièreo... Ce n'est plus possible l . D'autant plus que tous

ces marchée apparaissent complètement déboossolés.

Dans un tel contexte la déclaration que vient de faire M. Monory an neuvième Congrès mondial des clubs d'investissement à Paris prend un sens tout particulier. - Le capital à risque constitue nu facteur indispensable au progrès, an même titre que le travail », a dit le ministre. Sano préciser si les Français devaient risquer les deux...

#### bénéfice net de 7,23 millions de francs, contre 5,65 millions de francs, et un dividende global de 20.25 F. contre 18.75 F.

La Générale de Fonderis a dégage, pour 1979, un bénéfice plus élevé que prèvu, qui s'élève à 91,9 millions de francs — les estimations portaient sur un chiffre de 55 à 60 millions de francs, —

|                   | 28 mars | Diff.                 | C.  |
|-------------------|---------|-----------------------|-----|
|                   | _       | _                     |     |
| Alspl             | . 94    | ‡ 15                  | T   |
| Av. DassBreguet . |         | 1 15                  | N   |
|                   |         | T 70.10               | P   |
| Babcock-Fives     |         |                       | B   |
| Chiers-Châtillou  |         | <b>— 0,25</b>         | B   |
| Creusot-Loire     | . 63    | + 0,50                |     |
| De Dietrich       |         | C.                    | B   |
| FACOM             |         | <b>— 14</b>           | E   |
|                   |         | - 'i                  | L   |
| Ferodo            |         |                       | T   |
| Gén, ce Fonderie  |         | - 8,90                | 1   |
| Marine-Wendel     | . 40    | inchange              |     |
| MétalNormandio    | 53,99   | + 1,40                | _   |
| Penboet           |         | - 9.60                | d   |
| Peugeot-Citroen   |         | 9,60<br>- 1,50<br>- 4 | 6   |
|                   |         | _ 4                   | •   |
|                   |         | J 0 50                |     |
| Pompey            |         | + 0,50                | 8   |
| Sacilor           |         |                       |     |
| Sagem             | 772     | - 21                  | -   |
| Saulnes           |         | <b>— 0.80</b>         |     |
| Sennier-Duval     |         | - 44                  | - 4 |
| Senulci-Duvar     | ., 100  |                       |     |
| Usinor            |         | mcoange               |     |
| Vallourec         | 76.50   | - 1,50                |     |
| contre une perte  | de 81,9 | millions              | _   |

contre une perte de 81,9 millions de francs. Le résultat net corso-lidé atteint 43 millions de francs, contre un déficit de 47 millions de francs. La distribution du di-vidende, arrêtée en 1977, est re-prise sur la base d'un montant global de 9 F, contre 13,50 F pour

#### Pétroles

Total

Esso SAF » double son divi-

| dende              | cont          | ж         | monumu   | Rionar                    |
|--------------------|---------------|-----------|----------|---------------------------|
|                    |               |           | 28 mars  | Diff.                     |
| Elf-Aqu            | itaino        |           | . 1 225  | 50                        |
| ESSO               |               |           | 265,50   | - 43,50                   |
| Franç. (           |               |           |          | _ 4,9i                    |
| Primag             | 3E            |           | 237      | — <u>0.</u> 5             |
| Ratima             |               |           |          | _ 7                       |
| Exxon              | • • • • • • • | • • • • • | 240,50   | 0,5                       |
| Petrofi<br>Royal I | na<br>Duteb   |           | 305,10   | — 5 <del>6</del><br>— 9,9 |
| Pusse              | de 9 T        | 7 A       | 18 F. Le | bénéfic                   |

net comptable, il est vrai est passe de 86 à 199 millions de francs.

#### Produits chimiques

Le bénéfice net consolidé de Roussel-Uclaf, pour 1979, devrait être de l'ordre de 105 millions de francs, course 103,5 millions de francs l'année précédente (dont 8,3 millions de francs correspon-

|                    | 28 mars | Diff.             |
|--------------------|---------|-------------------|
|                    |         |                   |
| C.MIndustries .    | 328     | <b>— 8,59</b>     |
| Institut Mérieux . | 698     | _ 5               |
| Laboratoire Bellon | . 341   | <b>— 18</b>       |
| Nobel-Bozel        | 43.80   | - 1.70            |
|                    | 136     | + 4.80            |
|                    | 118.40  | - 3.10            |
| Ronssel-Uclaf      | 232     | _ 5 <sup>11</sup> |
| BAS.F.             |         | — š               |
|                    |         | 12                |
| Bayer              |         |                   |
| Hoechst            |         |                   |
| LC.L               |         |                   |
|                    | 375     | <b>—</b> 63       |

ehiffre d'affaires du groupe pro-gresse de 14.4%, à 4518 millions de francs. caoutchouc. outre-

| 2             | 8 mara | Dut.        | _         |
|---------------|--------|-------------|-----------|
| Imetal        | 97     | <b>—</b> 10 |           |
| Kléber        | 53     | - 3,6       | 50        |
| Michelin      | 717    | + 4         |           |
| Penarreya     | 84,50  |             |           |
| Charter       | 13,70  | <b>— 1.</b> | 20        |
| INCO          | 95,10  | - 11,       | <b>90</b> |
| R.T.2         | 32,80  | + 0,        | 50        |
| Union Minière | 104    | - 5         |           |
| Z.C.L         | 2,49   | <b>—</b> 0, | 31        |
|               |        | _           | 3         |

#### Mines d'or, diamants

D'après le groupe minier Union Corporation, la production d'or du monde occidental a été, en 1979, la plus faible depuis quatre 1979, la plus faible depuis quatre ans, tombant à 991 tonnes, contre 969 tonnes l'année précédente, et 969 tonnes en 1977. Dans ce total, la production sud-africaine a contincé de compter pour 73 % (705 tonnes contre 706 tonnes et 700 tonnes respectivement). Les experts du groupe évaluent à 220 tonnes seulement (contre 410 tonnes et 401 tonnes) les ventes nettes des pays communistes à l'Occident (principalement

| LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en francs) |             |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                        | 24 mars     | 25 mars                   | 26 mars                   | 27 mars                   | 28 mars                   |
| erme                                   |             | 119 720 865               | 95 731 083                | 154 581 935               | 140 900 945               |
| B. et nbl.                             | 183 963 852 | 255 502 798<br>70 996 056 | 233 067 197<br>61 145 744 | 145 061 464<br>70 793 320 | 137 971 236<br>74 776 801 |
| otal                                   | 341 399 318 | 446 219 919               | 389 944 024               | 370 449 719               | 353 948 983               |
| INDICE                                 | S QUOTIE    | DENS ITNS                 | EE base 100               | 0, 28 décem               | bre 1979)                 |

Franc. .. 96.7 Etrang. . 100,9 99 99 COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE (base 100, 28 décembre 1979) 99,4 98,4 99.2 (base 100, 29 décembre 1961) 103,5 104.9

# Bourses étrangères

#### NEW-YORK

D'un vendredi à l'autre, is baisse s'est raientis cette semaine à Wall street, l'indice Dow Jones ne perdant en effet que 8.51 points à 777.65, grâce à une très forte reprise (+ 17.87) enregistrée à la veille du sur 230 millions l'actions contra pré-

Mais le résultat final, somme toute assez satisfaisant après la coute de la semaine précèdente (26,58 points). ne saurait faire oublier que le mar-ché vient sans coute de vivre les séances les plus nerveuses co ces

Cerniers mois.

En forte balsse des lundi, avec le départ du chah pour l'Egypte, les enurs n'allaient cesser de reculer jus-qu'à mercredi. Jeudi, une véritable ponique s'empara cu elg Board après l'affondrement ées cours ée l'argent-métal. Le Dow Jones perdit plus ée 25 points avant de se redresser avant la fin és séance pour terminer en repli és 2 points sculement. A la veille du week-end, en dépit é'un

|                  | 21 mars  | 38 mars       |    |
|------------------|----------|---------------|----|
|                  |          |               |    |
| Alcoa            | 58       | 57 1/4        |    |
| A.T.T.           | 47 1/8   | 48 1/2        |    |
| Boeing           | 56 1/4   | 54            |    |
| Chase Man. Bank. | 80 1/4   | 24            |    |
| Dn Pont ee Nem.  | 34 1/8   | 34 1/8        |    |
| Eastman Kodak    | 45 8/8   | 47 5/8        |    |
| Exten            | 58 1/2   | 57            | П  |
| Ford             | 28 1/8   | 28 7/8        | l  |
| General Electric |          | 47 3/4        | ı  |
| General Foode    | 24 1/2   | 56            | l  |
| General Motors   |          | 46 1/2        | ١. |
| Goodyear         | 11 8/8   | 11 1/4        | l  |
| I.B.M            |          | 55 7/8        |    |
| LT.T.            | 23 7/8   | 24 1/8        | ł  |
| Keunecott        |          | 29 1/2        | 1  |
| Mobil nii        | 70 7/8   | 64            | ı  |
| Pfizer           | 33 5/8   | 37            | ı  |
| Schlumberger     |          | 102<br>33 3/8 | 1  |
| Texaco           |          |               |    |
| P.A.L. Inc.      |          | 17 7/0        |    |
| Uolon Carbide    |          | 37 1/2        |    |
| U.S. Steel       |          | 17 1/8        | ч  |
| Westingboose     |          | 20 1/8        | 1  |
| Xerox Corp,      | . 55 3/4 | 55            | ı  |
|                  |          |               | Ŀ  |

#### FRANCFORT Au plus bas depuis l'automne 1979

La bausse continue eu dollar et des taux, et la baisse du mark ont continué de peser lourdement sur la tendance boursière de Francfort. Le marché des obligations a poursulvi son mouvement de baisse malgré un certain raientissement des ventes. L'indica Commerzbank est tombé 867.60 (contre 682.50), son plus bas nivesu depuis l'antomne 1976.

|             | _      | _     |
|-------------|--------|-------|
| A.E.G       | 84.70  | 85.5  |
| B.A.S.F     | 136,70 | 133.8 |
| Bayer       | 118.60 | 113.8 |
| Commerzbank | 163,10 | 154.5 |
| Hoechst     | 112,80 | 109.1 |
| Mannesman   | 128,48 | 119   |
| Sle-lens    | 251,40 | 247.5 |
| Volkswagen  | 175,50 | 175   |
|             |        |       |

Western Deep ..... 140,96 — Western Holding ... 238 —

en 1977, ce qui a porté les quan-tités disponibles à 1791 tonnes l'contre 1834 tonnes et 1858 ton-nes). Toutéfois, la spéculation et la thésaurisation ont absorbé

441 tonnes de métal précieux, contre 79 tonnes, en 1978, et 250 tonnes, en 1977, le plus gros volume, en fait, depuis la crise de 1974 (534 tonnes).

L'American Express porte son dividende trimestriel de 45 à 50 cents.

Valeurs diverses

IURSS.), ce qui constitue aussi le chiffre le plus bas depuis 1975 (149 tonnes), mais, selon eux, les disponibilités mondiales ont été gonflées en 1979 de 810 ton-A.D.G. 195,90 — 2,10
L'Alr Liquide 486 — 10
Arjemari 153,50 + 1
Bie 470 — 18 28 mars Diff. Arjemari 153,56 + 1
Bie 470 - 18
Clnb Méditerrapie 335 + 3
Bssilor 702 + 12
Burepe 1 913 - 2
Glo Ine. Park 140,58 - 2,58
Hachette 233 - 0
Navignition Mixte 152 + 7,90
L'Orfal 507 - 0
Navignition Mixte 149,50 - 37,50
Nord-Est 35,39 - 0,88
Presses de la Cité 262 - 10
P.U.K. 95,28 - 2,70
St-Gob.-Pt-à-M. 125,98 + 0,90
Skia Rossignol 701 - 49
U.T.A. 157 + 2 Angloid 317.56 — 14.58
Anglo-American 47.49 — 6.10
Bulfelstouteln 118 — 10
De Beers 39.58 — 0.7
Free State 299.59 — 10.50
Goldfieles 44.30 — 1.70
Barnony \$2.50 + 2
President Brand 137 — 3.80
Randfontain 269 — 13
Seint-Helena 150 + 2.70
Union Corporation 56.10 + 1
West Driofontein 268 — 18
Western Deep 140.99 — 3.10

de francs de bénéfice pour 1959, la progression ressortant à 24,8 % à structures comparables. Le dividende global est porté de 30 à

#### VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT TRAITÉES A TERME (\*)

Emp. 4 1/2 % 73 ... 32 200 59 443 100

Elf Aquitaino ... 28 600 35 501 250

Cie franc. pétr. ... 102 010 25 273 727

J. Borel Inter. ... 142 150 22 067 407

C.N.E. 8 % ... 4 700 17 536 270

Esso ... 54 900 15 478 900

#### Miracle à Milan

Après quatre ans do lourds Céficits, le groupe chimique italien Montedison est parvenn à équilibrer ses comptes en 1970. Pour une serprise, c'est one surprise, cet objectif de écvent pas être atteint avant la l'in de cette année. Qui plue est, le maison mère Montedison o même fait quelques bénèlees « grâce à la colmite », car li fant cavoir qu'elle exerce enenre des octivités dane des domaices très éliféreots [centrales électriques, grandes surfaces, etc.). A combien se montent ces profits ? On le saura. lo 24 avril, lors ée l'assemblée annuelle. En attendant, les élrigeants de la firme mila-naise et félicitent ées résultats obtenus, que la nambée ées coûts de

l'assemblée annuelle. En attendant, les Cirigeauts de la firme milanais et félicitent des résultats obtenus, que la flambée des coûts de production, l'alourdissement des ebarges salariales et les pertes encors importantes de Montafibre, ne laissalent guère espèrer.

La Moutedison commence douc à remollitr les fruits des intenses efforts déployés pour assainir la situation en groupe. La société, in est vrai, a bénéficié, comme tous ses grands concurrents étrangers, c'uno conjoncture singulièrement porteuse. Le chiffre d'affaires de la société mère (4.167,3 milliards de lires) a progressé de 32,4 %, l'angmentation des seules ventes de produits chimiques atteignant 44.4 %. Au niveau du groupe, les ventes (6.833 milliarda de lires) se sont acernes de 27,6 % à structures comparables. Il faut espendant se métier des miracles à l'italience. Le résquilibrage des comptes est quane même le résultat d'un artifice comptable avec la prise en compte des plus-vaines dégagées sur cession c'actifs, notamment d'installations électriques à le société co-assoriée SELM, pour 403,0 milliards de lires, cont 129,0 milliards de lires ont été employés à cette fiu. Fant-il s'en offusquer et donter do l'avenir? Un fait est certain : alarmant ces dernières années, l'état de santé du groupe milsuais s'est considérablement amélioré — senies restent déficitaires Montefibre et La Stande — et de bons espous existent déficitaires de lo voir parvenir à la guérison, avec, en plus, l'énorme atout que pourrait constituer pour lui sa déconverte de pétrole en Italie... si ce dernièr s'avéraft exploitable. — A. D.

### Inquiétante nervosité

sur 230 millions e'actions contre 185.68 millions lo semains pré-

#### LONDRES ·

An plus bas depuis cinq mois Le nouveau bučget présenté mercredi aux Communes a été mal accueilli aux Stock Exchange, l'in-dice « Finoncial Times » des industrielles tombant en fin de semaioo à 421,5 (cootre 429.0), son plus bas niveau capula novembre 1979.
Même les pétroles, cont les profits serent taxés moins fortement que prévu, ont recujé avec un hel accemble.

In dies o «Financial Times» &u 28 mars: mines &or, 270,1 enntre 200,4; fonds & Etat, 64.02 contro 64.10.

| Cours                    | Cours      |
|--------------------------|------------|
| 21 mars                  | 28 man     |
| Bowater 165              | 162        |
| Brit. Petroleum 354      | 344        |
| Charter 150              | 140        |
| Conrtapids 69            | 66         |
| *Do Beers 0,60           | 8.10       |
| Free State Gednid 50 1/4 | 45 1/      |
| Gt Univ. Steres 388      | 380<br>362 |
| Shell                    | 328        |
| Vickers 112              | 111        |
| War Loan 29 8/8          | 29 5/      |

#### TOKYO

(\*) En dollars.

Irrėgulier Le Tokyo Stock Exchange est reaté assez irréguller cette semaine, les achate spéculatifs sur les valeure

aléérargiques ou de construction maritime n'ont pas permis de compenser les roplis observés alllours. L'activité n porté sur 1531 millions de titres contre 989 millions la se-

maine précédente (quatre séances seulement).
L'indice Dow Jones « Nickkel » s'est établi à 0475.93 le 28 mars contre 0571,77 et l'indice général à 440,11 contre 453.37. La Cernière livraison de la revue

Analysa financière > (n° 40) est presque essentiellement consacrée sux

caractéristiques et aux perspectives — s très bodines » — du marché japonals.

Canon
Fuji Bank
Hones Motors
Matsushita Kleetrio
Mitsobishi Heavy

SITRAM va distribuer une action gratuite pour dix.

Essilor a dégagé 64.59 millions 28 mars Diff.

nes par les ventes d'or moné-taire (Etats-Unis, F.M.I.), contre 255 tonnes, en 1978, et 287 tonnes, 37,50 F.

### UN JOUR DANS LE MONDE

#### **ÉTRANGER**

2. DIPLOMATIE 2. AFRIQUE 3. PROCHE-ORIENT

4. AMÉRIQUES

- velle offensive contre les Kurdes 4. EUROPE
- ITALIE : la nouvelle strategi contre le terriisme se révèle
- 4. ASIE — La situation en Afghanistan. POLITIOUE
- 5. Les jagraées parlementaires de

### SOCIÉTÉ

- 7. EDUCATION : — A Clermont-Fe. \_nd, la FEN
- repondra le 4 avril à la pro-position du SNES sur ane - action continue - pendant le dernier trimestre.
- La compétition pour les postes de codres » ; le dooble mar-ché des diplômes, par Bertrand Girad de L'Ain.
  8. CATASTROPHES
- En Narvège, la catastrophe de lo mer du Nord risque de relancer le débot politique su les activités pétrolières.
- uences de la - Les cousée aoire da Tania. 8. JEUX OLYMPIQUES : la préparo

#### CULTURE

tion des J.O.

- 9. LE JOUR DES MUSIQUES : la Symphonie de Chostokovitch, FORMES : la chair age de
  - INFORMATIONS SERVICES>
- 12. VIVRE A PARIS : les urgences

#### **ÉCONOMIE** 13. CONJONCTURE : l'augmentation

- des prix en Fronce : la dangeprospérité des entreprises.

  14. SOCIAL. reuse contreportie de la noaveil - ETRANGER
- RADIO-TELEVISION (11) Camet (11); Journal Officiel (12) : Mátéorologie (12) ; Mats croisés (12) ; Programmes spec-

#### L'AFFAIRE DU PRIX BRIDE ABATTUE EN APPEL

Dans l'affaire du tiercé truqué dn Prix Bride abattue — couru à Auteuil le 9 décembre 1973, — la 9º chambre de la cour de Paris a rendu son arrêt le 28 mars, sur appel du jugement rendu le 27 mars 1979 par la 13 chambre correctionnelle (le Monde du 29 mars 1979).

Seuls des treize jockeys condam-ués, comme ayant été payès pour « retenir » leur c h e v a l MM Jean-Pierre Renard et Henri Mathelin avalent fait appel. Leurs peines sout réduites, de sorte qu'elles tombent sous le coup de l'amnistie.

L'ancien jockey currupteur M. Robert Laouira, est condamne aux mêmes peines qu'en première instance: trois ans de prison, 30 000 francs d'amende et dix ans de privation des droits civiques Mais, contrairement au jugemen du tribunal correctionnel, l'arrêt déclare que ces condamnations seront confondues avec celles de dix-huit mois d'emprisonnement et 1800 francs d'amende qui lui avaient été infligées le 26 mai 1975 par la 10 chambre de la cour d'appel de Paris, dans une affaire de violences et menaces de mort. Il peut donc espèrer quitter rapidement sa prison par le jeu de la libération condition-

Le cour a très peu modifié les condamnations des treixe autres prévenus qui avaient fait appel.

Le numéro du . Moude: daté 29 mars 1980 a été tiré à 554 877 exemplaires.

ABCDEFG

### La C.E.E. et la Roumanie concluent un accord commercial

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés européennes). — Un accord sur le commerce des produits industriels a été paraphé veudredi entre la communauté et la Roumanie. Il fait suite à l'accord par lequel il a été décidé, voici quelques semaines, de créer une com-mission mixte Communauté-Roumanie. Ce dunble accord. qui intervient après que an-née de négociations serrées, sera probablement signé avant l'été.

C'est la première fois que la Communauté en tant que telle conclut un accord commercial— autre que sectoriel— avec nn pays de l'Est. Le gouvernement de Bucarest prend ainsi ses distances avec la thèse en vigueur dans le camp socialiste selon laquelle la priorité devait être donnée— avant l'établissement de relations contractuelles bilatérales— à la conclusion d'nn accord entre la Communauté et le Comecon (qui est l'organisation le Comecon (qui est l'organisatiou économique des pays de l'Esti. Dans l'esprit des dirigeants du Comecon l'accord qu'ils souhai-tent signer avec la C.E.E. devrait

#### M. PIERRE ROCALVE EST NOMMÉ AMBASSADEUR A BAGDAD

Le Journal officiel deté dimau che 30 mars publiers la nomina-tion de M. Pierre Rocalve, comme ambassadeur à Bagdad eu rem-placement de M. Jacques Morizet, récemment uommé ambassadeur

A Kabal.

[Né en 1925, M. Pierre Rocaive est un ancien élève de l'Ecole d'administration. Il a été en poste à Tunis, Tripoli, Beyrouth et au Caire. De 1967 à 1971, il a été en fonction à la direction des affaires économiques de l'administration centrale puis premier conseiller à Washington (1971-1974) et détaché auprès de la délégation générale à l'énergie (1974-1975). Il était depuis déce , hre 1975 pramier conseiller à Madrid.]

Au Caire

L'ANCIEN CHAH A SUBI

AVEC SUCCES L'OPÉRATION

DE L'ABLATION DE LA RATE

Le Caire (AFP), — L'ancien chah d'Iran a subi vendredi soir

28 mars l'opération de l'ablation de la rate. Selon un bulletin me-dical officiel publié dans la capi-

dical officiel publié dans la capi-tale égyptienne, l'upération s'est déroulée de manière « satisfai-sunte ». Elle a été pratiquée par le professeur américain Michael Debakey, spécialiste de la chirur-gie cardio-vasculaire, assisté par une équipe de médecins étrangers et par les spécialistes égyptiens de cancérologie de l'hôpital mili-taire de Meadi.

Le communiqué prêcise que des échantillons ont été prélevés sur les divers organes de l'ancien chah pour l'analyse anatomopathologique, et que l'ancien souverain francien se trouve actuellement dans le section de solve

ement dans la section de soins

L'ablation de la rate était

devenue indispensable, selon les spécialistes, qui ont déclaré a mener une course contre la

montre », la rate risquant d'écla-

Les premières analyses subies

par l'arcien chah ont moutre qu'il souffrait d'une baisse du taux des plaquettes sanguines et

des globules blancs, ce qui a nécessité son a brunchement a

sur un « séparateur «, appareil chargé de rétablir le taux normal des différents composants du sang. Dès mercredi dernier déjà.

l'ancien monarque avait reçu une transfusion sanguine.

# inclure des dispositions commer-

inclure des dispositions commer-ciales. La Communauté s'y refuse car elle ne vent pas renforcer ainsi le pouvoir d'une organisa-tion intégrée qu'elle estime trop étroitement contrôlée par les Soviétiques. Elle demande pour sa part que les relations commer-ciales soient régles par des accords qu'elle conclurait avec chacun des pays de l'Est pris esparément. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la Roumanie.

Or, actuellement, les tractations C.E.E. - Comecon marquent le pas. A l'automne passé, le principe avait été retenn d'une rencontre, au mois d'avril, à haut niveau, entre M. Fadaiev, le secrétaire général du Comecon, et M. Elamferkampi, vice-président de la commission chargée des affaires européennes. M. Hamferkampi vient d'adresser une lettre à vient d'adresser une lettre à M. Fadalev où il lui indique qu'il ue trouve pas upportun que cette rencoutre ait lieu aussi loogtemps qu'« un signe» n'apparatira pas d'un changement substantiel dans la position du Comecon. M. Ham-ferkampi ajonte cependant qu'il n'est pas opposé à ce que les dis-cussions reprennent au niveau des

Les Roumains ont obtenu, semble-t-il, une amélioratiou sensible de leurs possibilités d'accès aux marchés des Neuf. L'accord énu-mère une liste des produits d'ezportation pour lesquels les rea-trictions quantifatives existantes serout supprimées on suspeudues. Dans le cas on des restrictions quantifatives seront maintenues. les contingents ouverts à la Roumanie seront augmentés. L'accord prévult une clause de réciprocité : la Roumanie s'engage à dévelop-per et à diversifier ses achats à la Communauté. Il est précisé que le taux d'augmentation de ses importations en provenance de la CRE ne pourra être intérieur à celui de ses importations en provenauce des autres pays du GATT. En d'autres termes, la part du marché roumain qui revient aux exportateurs de la C.E.E. ne pourra, en principe, qu'augmenter.

#### HUIT ANS DE RÉCLUSION POUR LE PRENEUR D'OTAGES DE L'AMBASSADE D'IRAK

Sans retenir ses propositions (dix à douze ans de réclusion criminelle), le réquisitoire prononcé la veille par M. Marcel Dorwlingla veille par M. Marcel Dorwing-Carter (le Monde du 29 mars), la cour d'assises de Paris l'a suivi dans son esprit de clèmence en condamnant, le jeudi 28 mars. M. Husni Haj Eid Walid, auteur de la pris d'otages à l'ambassade d'Irak, à Paris, le 31 juillet 1978. à huit ans de réclusion criminelle. Cette différence qu'il devait y cette difference qu'il devait y avoir, selon l'avocat général, entre les quinze années de réclusion qui avaient frappé le 8 mars dernier chacun des deux auteurs de l'assassinat de M. Ezzedine Kalak, représentant de l'O.I.P. à Paris, et la sanctiuu infligée à M. Eld Walder entre de l'ure à la matalid le court et le lury à la matalie. lid, la cour et le jury, à la majo-rité requise d'au moins huit volx. l'ont voulue encore plus grande.
La lougueur de la délibération (deux heures trente-cinq minutes) signifie-t-elle que la cour et le jury, un peu à la façon de l'O.L.P., se répartissalent entre tendances dures et teudances modérées? S'il en fut sinsi, c'est assurément la tendance modérée qui l'a emporté, même si M. Eid Walid est déclaré coupable, à une variante près, de tous les crimes juridiquemet qualifiés que consti-tuatent ses actions successives à l'intérieur de l'ambassade M° Luc Ravaz et Hubert Ja-bot avaient prononcé des plaidoi-ries pleines de chaleur et d'emo-

pour l'a homme à la recher-d'une identité nationale, ce frustré d'une patrie, souffrant le calvaire d'un peuple qu'on appelle publiquement le problème palestinien s. Emotion telle que M. Ja-bot fut lui-même victime d'un malaise.

#### • L'état de santé du prési-dent Tito est très grave », annon-çait un bulletin de santé publié samedi 29 mars. « Bien que la pneumonie montre des signes d'apaisement persistant, la jorte température se maintient. Les troubles fonctionnels des autres orgunes déjà mentionnés ne presentent pas de changement significatif », ajoutait le communi-qué. — (AFP)

M. Valéry Giscard d'Estaing a reçu, vendredi 28 mars, en fin de matinée la chanteuse Joan Baez, qui devait participer à la

LENTILLES DE CONTACT

Un progrès fantastique pour les yeux sensibles avec les nouvelles

lentilles américaines, souples, ultra-minces. Adaptation par spécialistes. Repartez avec vos lentilles le jour même.

Laboratoires OSIRIS 21, avenue de Friedland-8°-Tél, 563.55.99

n pour les moirs de 30 ans: FORFAIT COMPLET **746 F.** nt sur présentation de ce bon avant le 30.4.80. **746** 

#### **NOUVELLES BRÈVES** clôture de la aSemaine

jeunesse», samedi après-midi au Bourget. Au cours de cet entretien, la question des droits de l'homme et la cituatiun an Cambodge, d'où revient Joan Baez, ont été notamment évo-

 Dix-aept a boat people a viet-namiens ont été recueillis par des pécheurs malaisiens et conduita au camp de Poulo-Eidong, oftenviron vingt-sept mille réfuglés

indochinois attendent encore d'être accuellis par les pays occi-dentaux, a annoncé vendredi 28 mars à Kuala-Lumpur le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce sont les seuls rescapés d'u u groupe de soixante-treize per-sonnes qui avaient fui le Vietnam le 22 mars et qui ent été atta-quèes par les pirates. — (AFP. UPI.)

Le président Syaud Barré de Somalie a confirmé, vendredi 28 mars, qu'il avait donné sou « accord de principe » à l'utilisation, par les Etats-Unis, de la base de Berbera, sur le goife d'Aden, qu'il avait mise à la disposition des Soviétiques jusqu'en 1977. Mais dans un entretien publié samedi par l'International Heraid Tribune, le chef d'État somalien déclare que les d'Etat somalien déclare que les Américains a n'ont men offert de mngible en échange ». Jeudi, Washington avait formellement démeuti les informations en provenance d'Addis-Abeba, seion les-quelles les Etats-Unis comptaient envoyer s dix mille soldats > à

# Perturbations dans les services publics parisiens LA COUR DE SURETÉ DE L'ÉTAT

- Les éboueurs ont repris le travail.
- Les personnels des services de nettoiement du métro continuent leur mouvement.
- Les fossoyeurs menacent de reprendre la grève.

Les ordures accumulées sur les trottoirs parisiens ont commence d'être ramassées le samedi 29 mars. Le vendredi uprès-midi 28 mars, les éboueurs ont en effet décidé de suspendre la grève commencée le mardi 25 mars. En revanche, les salariés des entreprises chargées de nettoyer les couloirs et les quais du mêtro continuent leur mouvement

Quant aux fossoyeurs, ils menacent de cesser à nouveau le travail à partir du mercredi 9 avril. Les responsables du syndicui C.G.T. des pompes funèbres ont annoncé que la grève reprendrait si le ministère des finances et celui de l'intérieur n'autorisent pas la Ville de Puris à procéder au reclassement indiciaire des jossoyeurs, ce qui se tra-duirait pur une augmentation du salaire mensuel de 150 à 250 jrancs, reclassement accepté par le consell municipal le 22 octobre dernier. zième mois, le maintien des ef-fectifs et l'accès aux installations de la RATP. (douches, sanital-

C.F.D.T.

res et restaurant d'entreprise).

Pour les responsables de la

C.F.D.T., ce conflit concerne avant tout le gouvernement puis-qu'il pose en fait a le problème général de la sous-traitance lis

u celui de l'immigration «. Car la RATP, a concede à douze socié-

tés privées le nettolement des quais et des couloirs du métro. Ces sociétés, toujours selon la

C.F.D.T., ont bloque les salaires à aun taux horaire en dessous du SMIC », compte tenu de l'infletion. Enfin, pour ce syndicat, la réduction des travaux de nettole-

ment, prévue par la Règie, entraf-uera une diminution des effectifs, a Ce qui est inacceptable », affir-

Des travailleurs 1 m m l g r é :

dénoucent leurs mauvaises condi-

tions de travail : « munque de matériel et pas d'hygiène e, et affirment qu'ils sout « les travail-leurs les plus mai payés de

La C.F.D.T. a annoncé que le syndicat patrouai des eutreprises

de mauutention ferroviaire dont dépendent les entreprises conces-

sionnaires a accepté la proposi-

LE FILS

D'UN HOMME D'AFFAIRES

EST ENLEVÉ A TAHITI

M. Ollvier Breand, Age de vingt-

Les éboueurs, pour leur part, ont voté le vendredi matin 28 mars, à une forte majorité, « la suspensiun » de la grève. Une e la suspensiun » de la grève. Une délégation syndicale a été reçue dans l'après-midi par M. Jean Tiberi, adjoint au maire (R.P.R.). Après s'être étouné que cette grève ait éclaté sans préavis et sans qu'un cahier de revendications ait été déposé, il a assure que M. François Olanne, directeur de la propreté, était prêt à recevoir les délégués syndicaux cette semaine. Le travail a repris normalement le samedi 29 mars. normalement le samedi 29 mars En fin de matinée, les trois quarts du retard avaleut été rattrapés et, dès le lundi 31 mars, tout sers normal, indiquatt-ou à la direction du service de net-

#### Sous-fraitance et immigration

En revanche, les neuf cents employés des douze entreprises qui assurent le balayage dans le mêtro continuent leur mouvement commence le lund 24 mars. Ce sont pratiquement tous des travailleurs immigrés, a précisé le syndicat C.F.D.T. de la R.A.T.P. qui leur apporte sou soutien.

IMPORTANTE SAISIE

DE HASCHISCH A MULHOUSE

Mylhouse - Près de 90 kilos de

haschisch, an total, out fte inter-

ceptés en une semaine dans la region de Mulhouse alost que 250 000 P en billets provenant du

trane : quatorze arrestations out été effectuées et une filière inconnue,

qui alimentalt la region mulhon-sienne à partie de Paris depuis un

Le 15 mars, trois gardiens de la

paix sout attirés par le compor

tament d'un jenne homme, dont le

raicule ne comportait r e de

vignette. Interpelle avec un cama-

rade, il tente alors de dissimuler 16 grammes de baschisch. Après

cetto intervellation, la strete ur-baine de Mulhouse, travaillant en

collaboration avec le service régio-nal de la police judiciaire et l'office

eantra: pour la répression du trafie illicite des stupéfiants à Paris, a procédé à l'arrestation de plusiturs

process à l'arrestation de passiture fournisseurs de drogue de la région de Mulhouse, Ainsi, M. Deuia Omeyer, vingt-sept aus, représen-tant, demeurent à Mulhouse-M. Bené Grandfila, vingt-sept aus,

également, sans profession, de Multionse, Ces deux personnes s'ep-

pr. visionnalent, semble-t-il, ener M. Robert Munch, vingt-nenf ans,

représentant en éditions de livres

marié, père de deux enfants, domi-

Le fonraisseur parlaten de M. Monch seralt M. Abdelmalik

Bourerad, vingt-cinq ans, Algérien, sans profession, domicilié à Paris

strnomme a Kamel a. Comme se

complices multipulsens et la plapart des jeunes drogués arrêtés le 25 mars, M. Bourenad était comple-tement incomu des services de ipressiva des stapéfiants. Il aurait

reconnu evoir tivré en einq fois 115 kilos de haschisch dans la région de Mulhouse. — (Corresp.)

tiou de l'inspectiou du travail de rencoutrer le lumdi 31 mars, les organisations syndicales repré-seutant les grévistes. Une pre-mière reucoutre le mardi 25 mars u'avait pas en de résultats. Les grévistes réclament notam-ment un saleire de 2800 francs net par mois (il est d'après la C.F.D.T. de 2350 francs), le trei-

#### DE L'AFFAIRE DE BAYONNE

La Cour de sureté de l'Etat a été salak de l'affaire de la tentative d'at-tentat qui a eu tien, mercredi 26 mars, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), et sa cours duquel deux membres du mouvement basque Ipparetarrak, qui a revendique l'opération, ont été tués, alors qu'ils « plégeaient « l'antomobile de l'éponse du souspréfet (a le Monde » dn 29 mars). La garde à vue des personnes inter-petiées peut donc être portée à six jours. Elle l'a été pour sept d'entre elles. Les onze autres ont été remises en liberté. Les enquêteurs du service régional de la pouce judiciaire, qui continuent leurs investigations, se refusent à tout commentaire.

#### LA VIOLENCE EN CORSE M. Alexandre Sanguinetti, an-

cien ministre qui était à Bastia, vendredi soir 28 mars, pour y faire une conférence sur la vio-lence a été attaqué par un groupe de jeunes Corses qui lui out jeté des plerres ainsi qu'aux deux per-sonnes qui l'accompagnalent. Ces deux dernières ont été légèrement blessées. M. Sanguinetti est in D'autre part, dans la nuit du

jeudi 27 au vendredi 28 mars, trois attentats à l'explosif ont été commis dans l'île. Eu Corse-du-Sud, à Propriano une explosion a grevement endommegé la succursale de la Caisse d'épargne dirigée par M. Louis Ferdinand de Rocca-Serra, conseiller géuéral (R.P.R.) du canton de Levie. En Haute-Corse des inconnus out mis le feu à une voiture appartenant à un rapatrié entrepreneur de maçon-nerie. Une résidence secondaire appartenant à un continental a été entièrement détruite par une charge reliée à une bouteille de gaz. Ces attentats n'ont pas été revendiques. Jeudi 27 mars, une rencontre à Bastia entre Mme Huguette Bou-

chardeau serrétaire nationale du P.S.U. et une délégation du mou-vement autonomiste Union du peuple corse (U.P.C.) avait dit le communique commun a procédé ù un examen approfondi de la situa-tion de la Corse et dégage de larges convergences qui doivent leur permettre d'intensifier les contacts et les échanges ».

Policier notre F

Indiqués par les accusations injus ils étaient l'objet, les policiers de déciderent une greve totale et Cette zituation insolite de vali maséquences inonies...

### CELAD YNCHY

sepretrent days

thems of the grain

tre our forest.

chevant de la g

une firent from

nee , tetallie . implioyable Avec

Test deux came test que mu l com de fou n's

mail a start on t

habited form

cioline divertère

dit que les trois

trine efforces

des cheraux

avait ate course. design die anbee te

ment de la po

business de the I

mint on miles

els, the furent

Sulvent ice

civilia sing sent

pel decites à que vitabiles détés decid d'allieurs

mondinghinita a

territorio de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya

or his seen

ion la gouvern atainei selon

BB B 125 /4

PREJUNE plantale par dates of the suprement more assortithe of it tradition tolda salf-contaci er forest despite is marginany .. mirrer cas tope dotte de T. D. T. U. Qu'on Me . Time TOTAL ALL CLASS -- In mani-3 october 197... Spherital on une vectable ments, is transfer recombinement. unter a real Ammesty Interes-113. AVA. CT. effet, obbests manufacture of the waste of the life

Military of artures principales. - 1 1: . e. Les respons ment fact on some qu'ou n'ouilli sarane des victimes des - 117-13:... in protester contre With the Wit Atlanta dies dropte "Thomms. or I'ch sait, heise ! the manual partout. On dentagant done - bquita-Anten en quelque sorte — la

des perm de in the successions commises per d loise politique du général remen le remocide des Cametenent entermination des manife Edocesiens ... PROPERTY CEPTES PLUS d'Anne es a disparitions a mairielles de milliers d'oppoent - ou supposés tels - à k junte arrettime. Cette mobibeing populate revetalt un andiere officiel pulsque merthaient en tete du cortege non entenent les leaders de l'oppomais 2355; certains m be du gouvernement . le population avait repondu

Masiveman à l'appel des tienseurs des croits de l'homme d comme le :emps était superie comme il arrive souvent dans e pays on l'automne fait roussit trables - on était vent de amile Visibieneri, personne ne copair a une que conque interlettion de la police, qui, d'allc'es: une tradition regementes, ue porte jameis dames à feu lursqu'il s'agit topérations de maintien de

Que se passa-t-11 ? Sur ou les temo: mages sont toune toujours, contradictoires. Organisa euro affirmerent the soudain, sans raison el, semi-Astell Sans Ordres précie le pice montes charges les manie grants branchast and bandae. Mecripine Dans un commun onlie publié le soir même, le mattre de l'intérieur décises the le Service d'ordre, disposé à Modern Cen'sines de metres evenues on s'econlatt le int prisquement assett topps de paries et à l'arme diche par des éléments biscon-My of the Street of dantant odieuse qu'elle emanait de britendant delendre les te la piupa des manifest un

### LE « MILLIARD »

Marsellle, - A cette échelle

six ans, le fils de M. Jean Bréaud, on important homme d'affaires, a le franc redevient ancien. Pour chacun, 9 330 410,20 F cele fait cté enievé, le mercredi 26 mars, à Papeate (Polynésie trançaise). Il evalt presque 1 millerd -. Le mol reçu, la vetile, un coup de téléphone d'une personne qui se présentait falt galoper les imeginations, Mme Ariette Hantinger, en classe a. Elle lui evait alors fixò nn rendez-vous. Depuis on n'a plus revu M. Olivier Bréaud. Les ravisseurs ont demandé au téléphoue une rançou de 1,1 million de francs. M. Olivier Breand, qui est anrien élève de l'école des Hautes études commerciales (H.E.C.), est associé eux affaires de son père, M. Jean Bréand, qui possède des Intérêts dans plusieurs sociétés bancaires et iudna-trielles à Tahiti et qui est également, depuis 1976, président d'honnent de la bauque Mouod-La Héuin, M. Jean Bréand est le beau-père du chanteur Sacha Distel CEREMONIES EN L'HONNEUR

#### DU SOLDAT INCONNU D'INDOCHINE La dépouille mortelle du Soldat

inconnu d'Indochine, représentant anonyme des combattants francais, est arrivé vendredl 28 mars dans la matinée à l'aéroport de Roissy, restituée par les autorités vietnamiennes vingt-six ans après les accords de Genève. Le corps a immédiatement été transporté aux Invalides.

Après l'absoute donnée par les représentants de cinq cuites en présence de diverses personnalités, dout Mine Valéry Giscard

tés, dout Mine Valéry Giscard d'Estaing, et M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, le cerroseil, drapé de tricolore, a été déposé dans la crypte des gouverneurs de l'église Saint-Louis des Invalides.

Dans quelques juurs, le Soidat inconnu d'Indochine sera transféré au cimetiére Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) auprès des tombes réservées aux morts des conflits de 1914-1918, 1939-1945 et d'Afrique du Nord, après une cérémonie qui devrait avoir Leu aux Invalides en présence du

### (De notre correspondant.)

depuis des mois. semaine, et pour 7 F, les même numéros (4, 10, 18, 35, 41, 46 et 27 camme numéro camplémentaire) - cette femme de trente ans, egent haspitaller, origineire de le région de Farbech Moselle), é l è v e seule ses quaire anfants, agés de cinq a onze ans a fini par devenir la millardelre du Loto », seule gagnante du demier tirege. Que faire evec = 1 000 millons de centimes - ? Mms Hentinger n'y a pas réfléchi. Des réflexes et une mentalité - de riche cela ne e'ecquiert pas d'emblée, c'est un long apprentissage. Le vie n'a pas toujours été rose pour cette jeune femme, malgré l'eppul de sa famille, père, mare, iréres et sœur venus s'installes en même temps qu'elle à La Clotat voltà dix ans. Aussi, comme on dit elle ne « réalise : pas très bien. Avertie mercredi solr qu'elle avait gegné, elle est ellée travailler jeudi comme si de rien n'était. Pressée de questions, elle

répand : « Je vale acheter une petite meison avec un grand lerdin pour les enfents », sane penser qu'elle pourrait s'affrir un château. Et les voyages, les laisirs, y pense-t-elle? - On verre pendant les vacances ». répond-elle par réflexe, sans oser penser qu'elles pourraient durer toulours. Il lul restere eussi à se protéger de le meute inévitable

 tapeurs », qui, eux, ont déjà réalisé ». JEAN CONTRUCCI.

Le plus grand choix de marques de Paris. Les plus larges facilités de crédit, Venez visiter notre exposition sur 5 étages entièrement renovés.



Le piano... et toute la musique 135-139, rue de Rennes - Paris 75006 - tél.; 544,38,66 Parking près gare Montparnasse



### Les mille fleurs de la loi de 1901 PAGE N

Les fans du magnétoscope PAGE ETV

André Glucksmann, la philosophie et la guerre

SUPPLEMENT AU NUMBRO 10939, NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT

DIMANCHE 30 MARS 1980

# Ae Monde

# Policier notre père...

Indignés par les accusations injustifiées dont ils étaient l'objet, les policiers de cette ville décidèrent une grève totale et illimitée. Cette situation insolite de vait avoir des conséquences inouïes...

#### GÉRARD VINCENT

ERSONNE n'aurait pu imaginer que, dans cette vaste cité de la partie septentrionale ducontinent nord - americain où la tradition britannique du self-control est fortement établie les marginaux euxmêmes ont une sorte de retenue qu'on ne ren-contre pas ailleurs, — la mani-festation du 13 octobre 197... dégénérerait en une véritable émeute. Le grand rassemblement patronné par Amnesty International avait, en effet, obtenu les autorisations nécessaires à l'organisation d'un vaste défile à travers les artères principales de la ville. Les responsables avaient fait en sorte qu'on n'oublist aucune des victimes des appareils étatiques et policiers. Il s'agissait de protester contre toutes les violations des droits qu'elles existent partout.

On dénonçait donc - équitablement en quelque sorte - le traitement inflige aux dissidents dans les goulags des pays de l'Est, les exactions commises par la police politique du général Pinochet, le génocide des Cambodgiens, l'extermination des communistes indonésiens emprisonnes depuls plus d'une décennie, les « disparitions » mystérieuses de milliers d'opposants — ou supposés tels — à la junte argentine. Cette mobilisation populaire revêtait un caractère officiel puisque marchaient en tête du cortège non seulement les leaders de l'opposition mais aussi certains membres du gouvernement.

La population avait répondu massivement à l'appel des défenseurs des droits de l'homme et, comme le temps était superbe — comme il arrive souvent dans ce pays où l'antomne fait roussir les érables, — on était venu en famille. Visiblement, personne ne croyait à une quelconqoe intervention de la police, qui, d'allleurs — c'est une tradition règlementée, — ne porte jamais d'armes à feo lorsqu'il s'agit d'opérations de maintien de

Que se passa-t-il ? Sur ce point, les témoignages sont, comme toujours, contradictoires. Les organisateurs affirmèrent que sondain, sans raison et, semble-t-il, sans ordres prècis, la police montée chargea les manifestants, provoquant une panique indescriptible. Dans un commonique publié le soir même, le ministre de l'intérieur déclara que le service d'ordre, disposé à plusieurs centaines de mètres des avenues où s'écoulait le défilé, fut brusquement assailli à coups de pierres et à l'arme blanche par des éléments incontrôlès et qu'il n'avait fait que riposter à une agression d'autant plus odieuse qu'elle émanait de gens prétendant défendre les droits de l'homme. Quoi qu'il en

s'enfuirent dans toutes les directions et un grand nombre d'entre eux furent piètinés par les chevaux de la garde, Quelquesuns firent front et engagèrent une bataille épisodique mais impitoyable avec les policiers,

Les deux camps ne s'accordèrent que sur le fait qu'aucun coup de feu n'avait été tire et qu'il y avait eu trois morts, deux femmes et un enfant. Sur tous les autres points, comme il est habituel, les estimations offi-clelles divergèrent de celles des organisateurs. La police prétendit que les trois victimes périrent étouffées par la foule en fuite. On riposta en face que les femmes avaient en la poitrine enfoncée par les sabots des chevaux et que l'enfant avait été coupé en deux par un coup de sabre (alors que le règlement de la police montée lui plat do sabre). Quant aux blessès, ils furent quelques dizaines selon le gouvernement, plusieurs centaines selon les autres.

Sulvant les estimations officielles, cinq cents voitures furent incendiées. Amnesty Internationai évalua à quelques dizaines les véhicules détériores, la police étant d'ailleurs responsable de cette destruction, puisque les manifestants avaient tenté de barrer les avenues avec des voitures pour se protèger des charges de policiers til s'agissait donc de légitime défense). On divergea également sur le nombre de vitrines qui furent brisées, bris de vitres suivis de pillages selon le préset de police, ce que con-testèrent ses adversaires.

#### En plein jour

Je crois qu'il est inotile d'insister davantage sur le partage responsabilités. Puison'il s'agit d'un problème historique, il est évidemment insoluble. Ce qui importe, ce fut la manière dont l'événement fut perçu, et, sur ce point précis, il n'y a aucune ambiguité. L'opinion publique, unanime, accusa la police. La presse gouvernementale fut aussi sévère que celle de l'opposition. Le ministre de l'intérieur et le préfet de la ville furent d'ailleurs immédiatement révoqués, ce qui proove bien que le gouvernement ne se sentait pas innocent. Se voyant désavonés, les policiers de la cité ripostèrent par une grève totale et illimitée.

Dans cette ville sans police, il y eot un jour et une nuit calmes, comme si personne n'avat; compris la nouveauté inouie de la situation. La seconde nuit, de nombreux magasins et appartements furent cambriolés. La police, alertée, refusa d'intervenir. On se rassura en pensant qu'il s'agissait là de forfaita impotables aux voyous et aux psychopathes. Le jour suivant



— les actes délictuels étaient désormais commis en plein jour, les plus élémentaires précautions étant devenues inutiles puisque tout était possible, donc permis, — tous les magasins chies de l'élégante avenue Victoria furent forcés. Quelques personnes — jusqu'ici respectables — ne purent résister à la tentation d'entrer et de rafler ce que les malfaiteurs professionnels n'avaient po emporter.

Tel. 261.35.38

Extraite de notre collec-

tion cette SUPER PROMO

d'un des AS de la HI-FI

Quantité limitée.

Dépêchez-vous !

PARKING.

**DEVANT LE MAGASIN** 

Tous les supermarchés furent pillés par des ménagères bien pensantes qui insultèrent les calssières trop zélées. Une jeune fille dangereusement belle fut violée au pied du monument aux morts par quatre quadragénaires convenablement vêtus.

genaires convenablement vêtus.

Dans les quartiers résidentiels les plus respectables, on vit s'entasser récepteurs de télévision, chaînes de haute fidélité, réfrigérateurs que transportaient de

RACK

SANYO

SANYO DCA 30, Ampli 2
 X30 W
 SANYO RD 30, Platine.

K7 Dolby SORY PST 15. Platine T.-O. entr. direct, Arret et retour aut. du bras MARANTZ NO 44. 2 en-

CELESTICIN . DITTOR

PRIX

Optimituner PO-GO-FM + 1 090 F

29, rue des Fyrandes. 75001 PARIS

1)

HORAIRES : Ouvert le lung après-midi de 13th 30 à 19 n

luxueuses voitures. Le directeur de la plus importante agence de la National City Bank perça lui-meme — et en prenant tout son temps - les coffres de ses clients les plus fortunes et distribua des bijoux fabuleux à sa femme, à ses filles et à ses maitresses. Le chef du personnel de la National Steel Corporation connu pour sa brutalité - fut lynché à mort par des inconnus. Le président du tribunal de grande instance fut giflé, déshabillé, et abandonné no au centre de la place de la Beine par le vice-président, qu'il avait prié à dîner. A une réception donnée par le ministre des affaires etrangères, les invités emportèrent toute l'argenterie et la valsselle. La statue d'Edouard VII fut transportée par un énorme camion-grue et culbutée sur celle de la reine Victoria dans une posture obscene.

Le palais du président de la Confédération fut reconvert de graffiti bombés qui le représentaient dans ses activités les plus intimes. Le Musée national, qui attirait chaque année des millions de visiteurs, fut entièrement pillé, et. dans les rues, on pouvait échanger un Rembrandt contre quelques bijoux de pacotille. Les hôpi-taux furent envahis par les drogués — ou par ceux qui fai-saient commerce de drogue et dépouillés de milliers de médicaments indispensables à certains malades, qui moururent par centaines. Le plus élégant salon de coiffure de la ville fut occupé par des individus non identifiés (on prétendit qu'il s'agissait des maris des plus fidèles clientes) qui tondirent toutes les coiffeu

ses. Les portes do zoo furent ouvertes par des gamins sentimentaux qui ne pouvaient supporter de voir des bêtes encagées, et on croisa dans les rues des éléphants, des lions et des pythons (qui, heureusement, commencèrent à s'entre-dévorer). Les enfants les mieux éleves mirent les coudes sur la table.

L'hôtel particulier du professeur Caula, psychanalyste de réputation mondiale, fut totalement vidé de tout ce qu'il contenait — même son portefeuille ne fut pas épargné — par ses clients, dont l'un deux prétendit même modifier la frontière entre le ça et le surmoi. Une petite fule refusa d'obèir à sa nurse et exigea de regarder la télévision jusqo'à minuit passé Toute circulation automobile devint impossible, chacun s'attribuant la priorité. J'arrête là cette ennmération, qui ne donne pourtant qu'une blen pâle idée de tout ce qui se produisit dans la ville au cours de ces journées extraordinaires.

#### Regrettables bayures

Bien entendu, la riposte s'organisa. Chacun s'arma pour défendre ses biens et sa personne. Ceux qui étaient inaptes au maniement des armes — tel ce général qui se perça le pied en visant son meilleur ami, au-

en visant son meilleur ami, auquel il prétait la tort, semblet-il les plus noires intentions — embauchèrent des policiers en grève que l'inactivité déprimait. D'autres préférèrent recourir aux services des truands, qui succombaient sous le polds de la concurrence. La ville retentit d'inces-

La ville retentit d'incessants coups de feu, au point qu'on se serait cru dans un western. Le prix des armes attelgnit des sommes fabuleuses. Un industriel troqua un Vélasquez contre une mitraillette; un autre offrit sa fille à un voyou en échange de son arme.

Une telle situation ne pouvait durer. L'Eglise, l'Etat et les honnètes gens — il en restait — comprirent que la soclèté chancelait. L'insécurité était telle que la peur était partout. On risquait même un jour d'être dépouillé par plus fort que soi du vol que l'on avait commis la veille. C'était la fin de la

Au bout d'une dizaine de jours. l'opinion publique bascula vers le retour à l'ordre ancien. Cette modification coincida avec la lassitude des grévistes, d'abord heureux de mesurer leur puissance au spectacle dn chaos que provoquait leor mouvement, amers ensuite de constater que tout le monde s'arrogeait désormais le droit de manier les armes dont ils étaient les seuls avec les truands - à posséder le monopole. Une grande manifestation fut organisée. On portait d'immenses banderoles où l'on pouvait ure : « Nous voulons une police » ; « Nous aimons la police », et même « Police, mon amour. » On scan-dait : « Policier, reviens : tu es notre père qui est ici-bas! » C'était un pays chrétien. Le dé-filé eut lieu le jour même où le Syndicat national de la police, après consultation démocratique de ses membres, donna l'ordre de la reprise du travail.

Que se passa-t-il? Sur ce point, les témoignages sont, comme toujours, contradictoires. Mais les policiers dispersèrent avec une telle violence cette manifestation, qui pourtant les célétrait, qu'il y ent trois morts et de nombreux blessés. Le lendemain, seule la presse ultragauchiste dénonça la violence de la répression. Les autres journaux déplorère nt simplement de cregrettables bauvres ».



Vata teen

Générations

'ALLONGEMENT de l'espérance de vie moyenne fait que tout adulte conserve ses parents jusqu'à ce qu'il

solt lul-même dejà un «vieux», et les enfants connaissent de plus en plus souvent leurs arrière-grands-parents -, note Sabine Chaivon-Demersay dans une étude sur la famille (« la Sagesse et le Désordre -,

France 1980, sous la direction de Henri Mendars.l La famille se rétrécit à l'horizontale, mais elle s'accroît à la verticale. Dans le même temps où monte la pile des générations vivantes, certains dénoncent grands cris leurs conflits.

En oubliant trop sonvent que l'influence des unes sur les

Mais la vie des arrière-grands-parents a été mouvementée :

bouleversements ont connu 1939-1945 et ses épreuves, et les bouleversements politiques et eociaux de l'après-guerre. Les parents, eux, la guerre d'Algèrie, l'ère atomique, deux Républiques et... 1968.

maillons a attendn et attend encore du suivant qu'il trouve enfin la recette du honheur et de la stabilité.

La chaine familiale actuelle est faite d'hommes et de femmes qui ont vecu, bon gre mal gré, dans le changement, les crises et les incertitudes. Et, consciemment ou non, chacun de ses

#### Un enfant

Suite à votre article « Un enfant pour elles toutes seules » (« le Monde Dimanche » du 9 mars). Volci quelques réflexions qui me viennent à l'es-

prit:
Les enfants de mères cèlleataires sont-ils plus « fragiles »
psychologiquement? Que eignifie
une telle question? Ceux qui la
posent parient-ils de psychologie
ou cherchent-ils à démontrer

ou cherchent-ils à démontrer qu'un enfant de mère ceilbataire a nécessairement « quelque chose » puisqu'une telle femme n'est pas « comme il faut »?

Il est indispensable pour l'enfant, pour son évolution affective, intellectuelle et sociale, qu'il renonce à la fusion première avec sa mère. Il pourra le faire si celle-ci le lui « permet », c'est-à-dire si elle ne se satisfait pas tout à fait de cette relation duelle fusionnelle. Mais que cet antre qui intervient dans la relation due'le (la fameuse triangulation !) soit bomme, femme, père géniteur ou non, cela a-t-il autant d'importance qu'on nous lation!) soit bomme, femme, père géntieur ou non, cela a-t-il autant d'importance qu'on nous le dit? La société des hommes veut nous faire croire, à nous, les femmes, qu'un enfant élevé par des femmes « a plus de problèmes ». Je ne le pense pas.

Mais l'enfant peut-il se « retrouver » dans son histoire et son existence propres si nous, les femmes, cherchons à occulter le fait du père? Que signifie ce refus chez un certain nombre d'entre nous de nommer le père?

fus chez un certain nombre d'entre nous de nommer le père? Fantasme parthénogénésique? Il est sans doute heureux pour Françoise (et son fils Hervé) que la « réalité » ait pu 'ui rappeler que l'enfant ne peut pas venir de son seul désir à elle, femme: l'homme, le père, était inscrit de façon trop visible sur le corps d'Hervé (sa race) pour qu'il lui soit possible d'occulter cet autre qui est à l'origine de l'histoire de cet enfant.

Les autres exemples que vous évoquez montrent bien qu'il arrive toujours un moment où l'enfant est confronté à ses origines et qu'il sait. Mon expérience au-

fant est confronté à ses origines et qu'il sait. Mon expérience auprès d'enfants « insdaptès » (qui vivent dans des familles « normales » : homme + femme — mariès — vivant ensemble…) me fait affirmer que l'enfant à qui on a caché l'une des origines sait toujours « quelque part » ce qu'il en est. Mais quels ravages pent faire cette occultation d'un nom, ce silence, ce vide, an départ d'une histoire!

MARIANNE LAGANDRE-NOUVEAU (Dunkerque).

#### L'école sauvée

Je veux remercler M. John Harris pour sou article intitulé « L'école sanvée » (« le Moude Dimanche » du 9 mars). C'est si rare d'entendre dire des choses qui se démarquent du discours habituel à ce sujet : « Ces pauvres enfants, privés d'émulation, qui n'auront pas toutes leurs chances à cause de ces années perdues. »

perdues. × cole rurale à classe unique. Les enfants y sont à l'aise, calmes. Ils se connaissent et me connais-sent. Peu de couflits, et si quelsent. Feu de courints, et si quelque chose accroche, c'est facile de voir les parents, ils ne sont pas intimidés. Les enfants ne font pas mauvaise figure au collège ni ensuite. L'un d'eux est en maths spé, et ne semble pas souf-frir de ces débuts si... simplets.

Mon travail est exténuant, mais combien enrichissant, sur le plan personnel s'entend. Je vois ces enfants grandir, évoluer, devenir des adolescents, voire des adultes. Ils viennent me voir, acutes. Ils viennent me voir, certains m'apportent leurs de-voirs quand ils ne savent pas les faire en sixième, et on fait de l'arglais, ce qui me change de la table de multiplication.

Malheureusement la presso (pas vous), les medias, passent leur temps à démoir cette école « périmée ». L'administration ne tient pas compte du côté particulier de ces écoles, et nous oblige, par exemple, à organiser des élections de parents, à scrutin de liste (liste complète de qoatre personnes!), quand nous avons affaire à huit ou dix familles an maximum, et que personne ne désire se porter candidat, ni ne sent le besoin d'un intermédiaire. La maître se e d'école est sur place, et tont à fait accessible à chacun.

Tous les ans, des écoles comme Malheureusement la pressc

fait accessible à chacun.

Tous les ans, des écoles comme la mienne et celle de Saint-Fulcran ferment. Les pays se développent et les gens crolent bien faire en envoyant les enfants au chef-lleu, à l'école « usine » où les classes sont surchargées et les enfants sous pression. C'est une question de standing! Lorsque j'aurai moins d? neuf élèves, je prendrai ma retraite, étant mère de trois enfants, car je refuse d'aller travailler « à la chaîne » après trente ans blentôt d'artisanat. Et cela ne donnera même pas de place à un jeune.

E. LE TULOM (Pontorson).

#### Pour l'honneur du P.S.U.

A la lecture de l'article consa-cré au rapt dn colonel Argoud « Monde Dimanche » du 9 mars», je ne peux que m'élever contre ses affirmations, lorsqu'il dit : « La tiste globale des personna-lités ou des groupements qui ont protesté contre mon enlèvement aboutit au total de zéro. »

Mon parti, le P.S.U. a. l'époque, vigoureusement protesté contre ce rapt d'Etat, bien que n'ayant pas du tout ni les mêmes idées ni les... mêmes buts que le colonel Argoud,

colonel Argoud.

Jétais aussi, à cette époque, présideut de la Ligue des droits de l'honme, sectiou Mâcon 71, et la Ligue a protesté à l'époque contre ce que uous avons toujours jugé comme un mérait, estimant que pour une certaine conceptiou de la justice et de la liberté il ne suffisait pas de protester contre les auteintes aux libertés frappant ceux ayant cos opinions, mais aussi les autres quand cela arrivait. Il me semble que d'autres out aussi proteste que d'autres out aussi protesté à cette époque, mais je ne peux en témoigner à leur place.

Pour ce qui est du P.S.U., cela est important — ii eu va de l'honneur de mon parti, de notre honneur, — et ll me semble que, s'agissant d'une « petite formation », ou a souvent tendance à oublier ses positions justes en disant « Ah ! oui, hlen sur, le P.S.U., mais c'est si peu important, cela compte pour du beurre ». Notre honneur, l'honneur de mou parti est justement — et je me le rappelle souvent — d'avoir protesté à l'époque contre cette injustice et ce méfait,

même si M. Argoud était dans le camp opposé au nôtre. La justice ne se coupe pas en tranches... comme des rondelles

Indomoically I Roman

de saucisson! A. COUSIN (maire de Saint-Laurent-sur-Saône).

ments, non sans affrontements.

### Plogoff à treize ans

M. Jos Le Grand, professeur au lycee A. Le Bris, à Douarnenez, nous communique, avec l'accord de l'intéressée et de ses parents, la copie d'une de ses élèves de cinquième sur l'affaire de Plo-

Je rends souvent viste à ma grand-mère qui habite Saint-Yves en Flogoss. Il y a là la lande, la mer, le vent, tout ce que j'aime et qui pourrait disparaître

hientôt. En effet, il est question de construire là à moins de 1 ki-lomètre de chez mémé, une cen-trale nucléaire. Fennteun - An - Aod est une

MICHEL CLAUDE.

JEAN PLANCHAIS.

Fennteun - An - Aod est une toute petite crique qu'on atteint en desceudant un seutler de pierrailles et de galets, bordé de hruyére et d'ajonc. Mon arrièregrand-père m'y a couduite quand fétais tonte petite. C'est là qu'il adheit la rielle qu'elme loger pèchait la vieille qui alme loger dans les trous de rochers creuses par l'ocean. Au bord de la fa-laise, une seule maison est bâtle. hattue par les d'un haut mur, bien close. Les jours de tempête, les grincements de sou éclienne se mèlent aux siffiements des rafales et aux groudements des vagues qui écla-tent en bouquets d'écume contre les rochers et jaillisseut vers les nuages, comme un feu d'artifice

La centrale serait là. Les rochers seraient remplacés par des quais et des digues bien rectilignes; à la place de la lande ll y aurait de hautes tours peintes en blace — Compra les maisons en blanc - « Comme les maisons de par ici ». m'a dit meme. — que je verrais de la fenêtre de ma chambre quand j'irais chez elle.

Des kilomètres de landes où on se sent si libre seraient entoures de baroelés et alors plus question de pêcher la vieille ou de traquer les petits erabes à marée basse sur la plage du Loc'b.

Ma grand-mere, qui, au début, ne croyait pas trop à ce projet, est aliée à plusieurs réunions d'information. Elle y a appris les dangers du nacléaire.

« Comme si on n'en avait pas assez avec les marées noires », disait-elle, et aussi :

Alors in n'iras plus à Porz-Loubous à 6 heures attendre les bateaux quand ils ont rejevé leurs casiers pietn d'araignées. » En oubliant trop sonvent que l'influence des unes sur les autres ne s'exerce pas seulement dans le sens descendant, mais aussi dans le sens ascendant. La jeunesse a împosé son mode de vie, parfois sa morale, à des parents désorientés. De parents de vie, parfois sa morale, à des parents, les idées, l'accepà grands-parents et à arrière-grands-parents, les idées, l'acceptation des styles de vie, remontent l'escalier. Non sans grincements, non sans affrontements. Pouriant la plupart du temps elle continuait à oire que ce n'était pas possible une chose comme celle-la deux guerres mondiales, les bonds du progrès technique, et. dans un grand nombre de cas. l'amélioration des modes d'existence. Les grands-parents ont connu 1939-1945 et ses épreuves, et les

Et puis il y a eu l'accident d'Harrisburg en Amèrique. Elle devait faire installer le chauffage dans sa maison pour l'hiver : y A condition que ca ne soit pas trop cher, disait-elle, Car, si je mets tous mes sous là-dedans, comment je ferai si je dois partir et où j'irai? s

Lorsqu'on a construit la berge-rie sur le site de la centrale, cela l'a aidée a chasser ses idées noires. Elle a recommencé à dire que le projet serait surement abandonné, qu'on trouverait d'autres moyens de produire de l'électricité.

Récemment, quand des gre-nades sont tombées daus sa cour, elle est venue passer quelques jours chez nous. Elle continue à dire :

« Il n'y aura pas de centrale nuclègire à Plogoff, la centrale ne sera pas construite. > Mais le sais que souvent la nuit elle ne dort pas, c'est pepe qui me l'a MARIELLE (treize ens).

### 3000 F pour six

Ayant lu attentivement l'article Ayant lu attentivement l'article de Muriel Ray consacré à un O.S. de chez Reuault (« le Monde Dimanche » du 9 mars 1980), je vous soumets mou opl-2: ion.

Gagnant mensuellement
3500 F. de même que son épouse,
pour élever leur enfant, cet
ouvrier se plaignait d'un travail
pénible, peu motivant, d'absence
de vie familiale et de difficultés
pécuniaires.
J'abonde dans son sens avec

J'abonde dans son sens avec une réserve : ces personnes doi-vent tout de même s'estimer favorisses au vu d'autres foyers ouvriers ayant des conditions de vie plus contraignantes encore. Je n'en voudrais pour preuve que l'exemple de ma famille, où mon pere, pour un salaire de 3 000 F par mois, doit subvenir aux besoins de six personues. Bleu souvent ceux qui se désolent le plus sur leur sort agissent égoistement en feignant d'Ignorer leur relatif blen - etre et l'existence blen plus apre d'au-

J.L. ARNAUDO (Salon-de-Provence).

### Descartes à Ouagadougou

L'enjeu de la philosophie pré-sente par ma collègue (Haute-Volta, « Vive Descartes », « le Monde Dimanche » du 17 février) Monde Dimanche » du 17 revrier)
était le pouvoir d'une raison hien conduite qui permet à
l'homme de devenir « maître et
possesseur de la nature ». Descartes était alors mis en relief
en tant que fondateur du ratiorelieme moderne Deumage artien tant que fondateur du l'atlo-natisme moderne. Dommage qu'il ait été isolé de sa conjoncture historique. On risquait déjà d'avoir le sentiment qu'il incar-nait une raisou « hlanche», « en soi ». N'est-ce pas : pourquol les populations noires n'ont-elles pas de Descartes? parce qu'il est le génie de la race... dirait la nou-relle dotte... Françoise Lieutier velle droite ... Françoise Lieutier se préservait de l'ethnocentrisme se préservait de l'ethnocentrisme occidental; elle voulait montrer que les valeurs de l'Occident ne sont pas universelles. Mais se rend-elle compte qu'elle n's fait que justifier une thèse raciste?... Je voudrais dire que mes élèves ne différent pas, quant à leurs aptitudes intellectuelles, des alèves français. Je crois qu'ils leurs aptitudes intenectutates, des élèves français. Je crois qu'ils espèrent. comme les Français, les Arabes et tous les élèves sérieux du monde, ne plus être étique-tès, chosifiès en fonction de leur

res, chosines en lonction de leur race.

"Ce n'est pas faire preuve de néo - colonialisme ou d'impéria-lisme que d'enseigner la réflexion critique et la méthode organisa-

CLAUDE JANEL, enseignant de philosophie Ouogodougou (Haute-Volta).

Croire encore au mythe de l'universalité d'une raison qui s'est donnée comme objective et toute - puissante, broyant allé-grement sensibilités plurielles, imagination, dimension inconsciente du psychisme, me semble extrêmement dangereux. C'est ne pas voir où piongent ses racines: l'inconscient et vers où s'evade son projet: le désir de puissance, En recevant le Discours de la

methode comme ils tont reçu, mes elèves montraient que, loin mes eleves montratent que, tont d'acquiescer au contenu d'une pensée qui prétendait avec un sérieux inébranlable être le mo-dele de toute pensée valable, ils en saisissaient le côté hâbleur, naivement pêtri de cet orqueil en saisisaient le cote habieut, naivement pêtri de cet orgueil incommensurable qui prétend apporter, par une méthode o combien simpliste, les clefs de la connaissance du monde et de l'homme. C'est à cela, à cette grosse farce habils consistant à cacher son désir de puissance sous un discours pseudo objectif, qu'ils riaient, comme nous pour-rions le faire st la rigidité des enseignements recus dans notre culture morose, imbue d'ellemême, meurtrière de notre propre pouvoir de remise en question, ne nous avait figé dans les glaces d'une raison qui, elle, est raciste parce qu'elle exclut toute autre forme de pensée.

FEANÇOISE LIEUTIER.

. Dans l'inter view de Joffre Dumazedier su « Le temps de vivre », publiée dans « le Monde Dimanche » du 16 mars, il fallait lire à la der-nière ligne de la troisième colonne : « Le loisir n'est pas l'oistoeté » (et non : le loisir est dans l'olsiveté).

### ACTUELLES MILLÉSIMÉES

### Paris étouffe!

« Il est évident que Paris étoujfe. On y respire mal, on n'y peut plus circuler. En jait d'urbanisme on en est resté à Haussmann, et Haussmann ne pouvait prévoir ni les automobiles ni aucune des applications de l'électricité. Depuis trop longtemps personne n'a osé concevoir un plan d'ensemble pour résoudre les problèmes que la vie moderne posait; personne surtout n'a osé prendre la responsabilité de vastes travaux.

» Cependant, la situation devient chaque jour plus critique. Des ordonnances de police s'ingénient à réglementer la circulation des automobiles : mais ce n'est pas avec des ordonnances qu'on peut faire circuler dans une rue plus d'automobiles que cette rue n'en peut contenir. » Or de nouvelles automobiles sorient chaque jour des

usines par centaines.

» L'exode des Parisiens en banlieue ne fait qu'aggraver mal en accroissant les difficultés de la circulation. A moins d'un miracle, il faudra bien en venir aux remède énergiques. Laquelle choisir de ces deux solutions que des inistes audacieur proposent?

n Ou bien transporter l'activité commerciale et financière de la ville dans un nouveau quartier construit tout exprès selon des méthodes nouvelles répondant aux exigences de la vie d'aujourd'hui.

» Ou bien démolir le centre de Paris et le reconstruire d'une autre façon. (...) Il est certain en tout cas que le moment est venu de prendre des décisions et des responsabilités. 1930 marquera sans doute une date dans l'évolution

» (...) Des projets contradictoires sont faits et défaits. Partout règne un désordre inquiétant. Le moment n'est-il pas venu de sacrifier les intérets particuliers à l'intérêt général? Il est aisé de prévoir qu'avant peu de temps Paris s'étendra jusqu'à Saint-Germain et jusqu'à Versailles, que le metro prolongé-reuntra la banlieue au centre de la ville. > Peut-on laisser au hasard le soin de tracer le plan de Paris de demain?

1930 ! Ce sont les dernières lignes de Visages de Paris. par André Warnod, journaliste, ami des artistes et historien de la capitale. Le Corbusier est mort, La Défense est construite, les Halles détruites et bouleversées. Nous touchons ± 1980. Quant à respirer\_

JEAN GUICHARD-MEILI.

### **VOUS ET MOI**

#### La courge ravie

Pendant les longs étés chauds d'Angleterre (si je m'en souviens bien, ils peuvent durer jusqu'à trois semaines), on arrose en fines gouttelettes, avec un tuyau. A Saint-Fulcran-de-Fobis c'est différent. On a tout à apprendre.

Le village a de la chance : il a une source magnifique. On pintôt, le village a en l'intelilgence de se bâtir près de cette source. Par l'intermédiaire d'une pompe électrique qui fonctionne trols heures par jour, elle remplit le réservoir — caché pudiquement derrière des pins sur la « montagne » — d'eau pure et potable. Le reste du temps l'ean passe par le iavoir, dont les Fui-

cranaises se servent toujours. Elles ont toutes des machines à laver, mais pour blen rincer rien ne vaut un deml-mètre cube d'eau claire, à une température telle qu'elle semble tiède en hiver et fraiche en éte. Et après, elles a'aident les unes les autres à étendre sur le séchoir municipal leur blanc - qui, de nos jours, est rose fraise, vert menthe, ciel et rouge porto. Que c'est beau 1

Après le lavoir vient le barrage. On ouvre le vanne et l'ean sort dans un petit canal en ciment garni de trous. On bloque le canal avec un sac et l'eau coule par votre trou dans votre propre mini-canal pour arroser votre jardin. Sauf le climent, c'est le système du rol Alcinoos, père de Nausicae. Oui, mais lui savait comment s'y prendre. Avec un tuyau c'est facile : on se promène, aspergeant çà et là,

en haut, en bas. Icl, li faot faire des rigoles, et planter et semer

La première année j'ai mal calculé mes rigoles. Quand je les ouvrais d'un coup de sape, soit l'eau n'y coulait pas, solt elle y affinalt, submergeant mes salades. Lorsqu'on a appris à bien disposer rales et rigoles, il faut savoir où planter chaque espèce : certaines aiment une bonne baignade deux fois par semaine d'autres sont plus heureuses à mi-pente. Les manuels de jardinage ne vous a:dent pas ; pour eux, tont le monde a un robinet en Ile-de-France.

Mais les jardinlers fulcranais sont de bon consell. Si vous tenez à pratiquer vos bétises à votre manière à vous, ils vous laisseront faire et ne se moqueront pas de vos bizarres efforts, quand vous êtes là. Mais à votre demande, il vous montreront comment irriguer, où planter et quoi, comment manier harpe et sape, et en quelle lune semer. Il y a toujours quelqu'un, car on vient de loin jardiner ici, à cause de notre eau. Par un été exceptionnel on arrose à tour de rôle tune liste est affichée à la mairie), mais d'habitude cela s'arrange tout seul, avec un peu de politesse et de coopération. Automobilistes parisiens (ou londoniens), venez kl avec un paquet de graines pour faire une cure de décrispation !

Il y a quatre ans, les Combadazou m'ont prêté un bout de leur jardin (ils me le prètent toujours : un jardin arrosable ne s'achète pas) et j'al fait mon apprentissage. Ayant élevé à la fenêtre de la cuisine une courge (ou citrouille, ou potiron - lci

ce sont des courges) d'origine italienne je l'ai repiquée sur une motte avec une rigole tout autour. Selon le paquet, cette Zucca Verruca di Chioggia devait être une jolie laide, d'une

corpulence importante. Elle poussait à merveille : feuilles poilues, tiges longues de trois métres; puis fleurs, puis, enfin ! un bébé. Nous le caressions, lui donnions à bolre et à manger til y a un « ranch » pour touristes non loln d'ici, et si on a un sac en plastique et une petite pelle dans la 2 CV, on peut revenir avec du beau crottin fumanti. Et elle grossissait, notre courge.

Puis, cn septembre, on a remarqué que sa croissance jonrnalière diminualt, et qu'elle changealt de couleur. Puberté l Que nous en étions flers !

Le premier octobre, nous sommes descendus. Plus de courge. Scandale à Saint-Fulcran, Il n'y a pas de crime icl : personne n'est assez riche pour attirer un cambrioleur professionnel, et d'ailleurs ce serait risqué, car si, jour et nuit, homme, femme, chien ou chat inconnu se montre sans dire qui il est et pourquol il est là, on spécule intensément jusqu'à établissement de ses coordonnées. Et on connaît le bruit de chaque auto. Il est évident que le voleur ne

peut pas être un Fulcranais. Peut-être un chasseur, le petit matin, qui ne voulait pas rentrer bredouille ? Il lul faudrait une voiture pour ce fruit.\_ mais les jardins sont à cliq cents mêtres du village... Le mercredi, à Clermont-l'Herault, et le samedi, à Pezenas, je contrôle les courges exposées au marche. La nôtre n'y est pas. Je rassure mes amis

car je me souviens de M. Dupont, Nordiste en retraite, dont la femme avait perdu son chat; il a suggéré que quelqu'un l'aurait mange. C'était un peu fort, et bientôt après ils ont déménagé. On croit qu'ils sont maintenant quelque part en Normandie, les Au bout de trois semaines,

nous nous sommes habitues à notre perte cruelle. Ce n'est pas que nous aimons manger les courges, la patrone et moi mais nous ne mangeons pas nos enfants, non plus.

Les Fuicranais eurveillaient plus attentivement les jardins, et comptalent leurs tomates. Ils avaient un peu perdu confiance. Le premier novembre, je descends cueillir des polyrons. Et voilà la courge, intacte, indemne grosse et belle, exactement la où elle avait poussé

Ah ! ai elle savait parler, pou nous dire où elle avait été, et quelles conversations elle avait entendues!

Mystère total. Le village est content que sa réputation ne solt plus ternie, mais ne peut offrir aucune suggestion. Si c'avait été en Angleterre, j'aurais soupçonne un emprunt, pour gagner un prix à un concours de jardiniers amateurs, mais cette sorte d'exhibitionnisme u'est pas un vice méridioual. Le plus probable, c'est que le voleur, d'abord joyeux, puis inquiet, enfin angoissé et insomniaque, est allé à confesse ; le hon curé aurait insisté pour

qu'il fasse restitution. Si vous savez la vérité sur cette affaire, je vous prie, en mon nom et en celui de tous les Fulcranais, d'écrire au Monde : la rédaction respectera votre anonymat

JOHN HARRIS.

N immense tas de bois d'où s'echappe une fumée de tous les diables e: un homme nois qui a l'air de danser autour. Image d'un antre temps. Pourtant, Rinaldo Papi, ie enarbonnier, est bien vivant : a Ah. monsieur. des charbonniers comme

 $\mathcal{T}_{i} = 0$  is the  $\mathcal{N}_{i} \otimes \mathcal{N}_{i} \otimes \mathcal{N}_{i}$ 

moi, il ny en a plus I Bieniot on ne saura plus faire. du bon charbon. » Les derniets. representants de cette profession disparaissent en effet et, avec eux. la technique de la carbonisation en meule. Mais, à sotxantedix ans, Pinaldo travaille toujours : ce matin, il est assez flet d'allumer une nouvelle meale : Vous arez vu cette charbon-niere? Deux tonnes de bois, od ta fumer pendant trois: jours!

Deux tonnes qui viendront s'ajouter aux quelques milliers qu'il a déjà carbonisées depuis 1921. Il a commence, à douze ans, en suivant ainsi la tradition familiale : chez les Papi on: est charbonnier de pere en ills. Ou plutoi on était, car la nouvelle seneration a préféré se reconverur dans le sciage du bois. Mais Pas le pere, a parce qu'il ne peut pas viere sans son sacre charbon / ». Rinaldo vient de la cam-Pagne florentine, dont Il a gardé Cette facilité de parter, de se raconter des mains et du regard. Il y a quelques années il est revenu à Florence et il en parie avec emervelliement : « Le Ponte Vecchio, la Galerie des Offices. ca c'est une belle ville. » Pour trouver du travail, les Papi avaient du s'arrache: à cette Italle et suivre des marchands de S'abrite

OWNTHON. de la ma LE VOTES! piers. A in famil pres pou Atane tu mm · beau

> travaile pierres difficult Cantal, d'hui, c Galliac le Gres SOIGS D ses ami quoi es CAUSE PRS 111/2 reste J QUI SUIZ un II-

Les in for d'autre realen LIAVAL

constr

ne pe

Ter. L

secs....



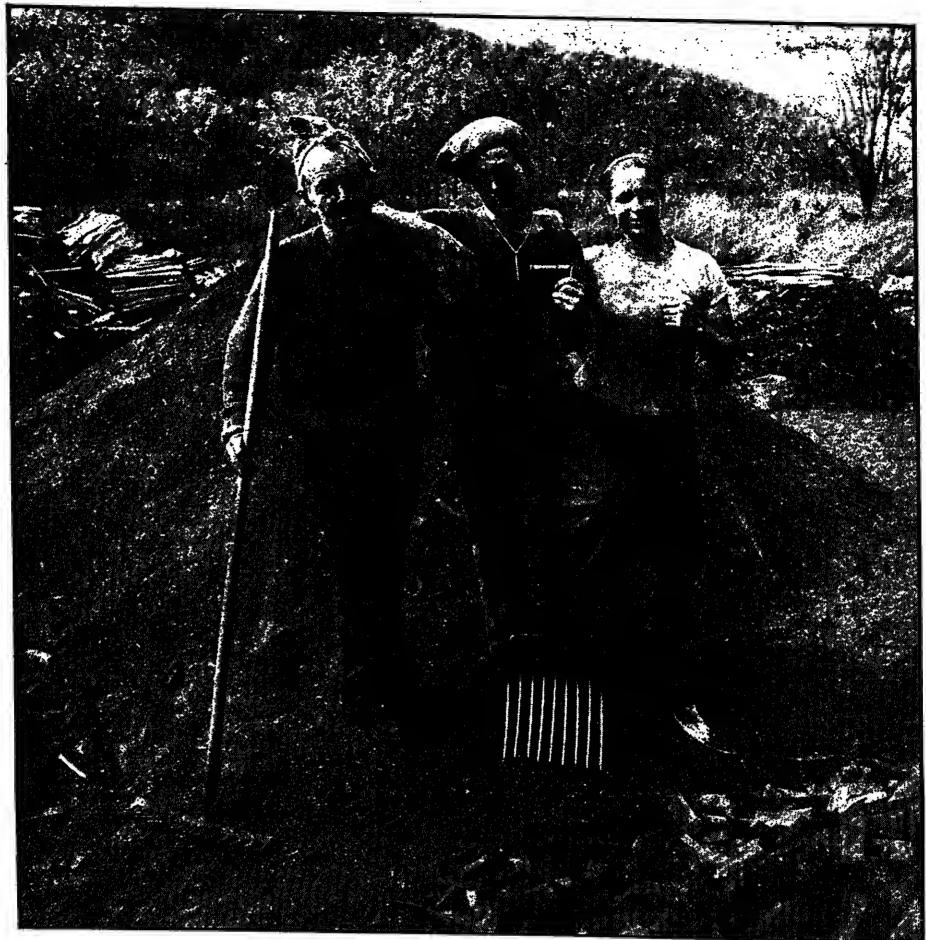

JEAN-PHILIPPE JOURDRIN

# L'homme noir de la Grésigne

RICHARD CLAVAUD

Au lieu de partir travailler dans les mines du nord de la France, Rinaldo Papi a préféré rester d'où s'echappe une fumée de tous les diables dans le Tarn. Il est aujourd'hui l'un des derniers fabricants de charbon de bois «à l'ancienne». et un homme noir qui a l'air de danser autour. Image d'un autre temps. Pourtant, Rinaldo Papi, le charbonnier, est bien vivant : a Ah, monsieur, des charbonniers comme charbon français qui cherchaient de la main-d'œuvre. Ils payaient moi, il n'y en a plus !

Bientôt on ne saura plus faire du bon charbon. » Les derniers représentants de cette profession disparaissent en effet et, avec eux, la technique de la carbonisation en meule. Mais, à soixantedix ans, Rinaido travaille toujours ; ce matin, il est assez fier d'allumer une nouvelle meule : « Vous avez vu cette charbonnière? Deux tonnes de bois, ca va jumer pendant trois jours! »

limmense tas de bois

Deux . tonnes qui viendront s'ajouter aux quelques milliers qu'il a déjà carbonisées depuis 1921. Il a commence, à douze ans, en suivant ainsi la tradition fa-miliale : chez les Papi oa est charbonnier de père ez fils. Ou plutôt on était, car la nouvelle génération a préféré se reconvertir dans le sciage du bois. Mais pas le père, « parce qu'il ne peut pas vivre sans son sacré char-bon / ». Rinaldo vient de la campagne florentine, dont il a gardé cette facilité de parier, de se ra-coater des mains et du regard. Il y a quelques années, il est revenu à Florence et il eu parle avec émerveillement : « Le Ponte Vecchio, la Galerie des Offices. ça c'est une belle ville. » Pour trouver du travail, les Papi avaient du s'arracher à ceite Italie et suivre des marchands de

le voyage et s'occupaient des papiers. A soa arrivée en Frace, la famille Papi avait un chantier prêt pour l'année. La première étape fut la Corse : « Ah l c'était un beau pays, mais pas pour y travailler; il n'y avait que des pierres et du vent. » Devant les difficultés, Rinaldo a gagne le Cantal, pris le Tarn. Aujour-d'hui, c'est sur les hauteurs de Galllac (Tarn), dans la forêt de la Grésigne, qu'il s'est installé après bleu des hésitations. Tous ses amis étaleat partis dans les mines du Nord et de l'Est. Pourquoi est-il resté ? : « J'aimais la chasse et. dans le coin, il y a pas mal de lapins... alors je suis restė. Jai bien fait. Tous ceux qui sont partis sont morts, sauf un. Il a bien une pension mais il ne peut plus marcher ni respi-rer. La silicose, les poumons secs..., ils meurent comme ça. »

#### La liberté

Les Papi se sont installés dans la forêt avec une douzaine d'autres familles qui parta-gealent les mêmes conditions de travail. Il fallait d'abord construire une cabane pour s'abriter pendant toute l'année.

Un abri de rondins, recouverts de terre pour colmater les joints, avec au centre un poele à bois pour l'hiver. Pour Rinaldo, c'était bien préférable à l'entes-sement des banlieues ouvrières : a C'était costaud et on n'avait pas froid. » De novembre à mars, toute la famille coupait le bois qui serait carbonisé d'avril à octobre. On taillait tout à la hache, douze beures par jour : « Le matin, on commençait au lever du jour et le soir, tant qu'on vayait où on tapaii avec la hache, on continuait. Le dimanche, on ne travaillait que jusqu'à midi et le soir on faisait la belote. » Malgré cette vie dure, Rinaldo u'a jamais voulu chan-

prendre autre chose, mais on était plus tranquilles en jorêt. Même si c'était plus dur, personne ne nous commandait. On ne voyait le patron que quand on avoit besoin d'argent ou à la fin d'un chantier. C'est ca l'important pour Ri-naldo : la liberté de travailler

ger de métier : « On nous a de-

mandé dans des jermes : les

gens nous voyaient travailler

comme des bêtes. Mais nous, on

ne voulait rien faire d'autre que

du charbon. On aurait pu ap-

plus que les autres, mais sans petit chef. A soixante-dix ans, c'est contre lui-même qu'il doit ruser pour moins travailler : Une fois le bois coupé, Rinaldo construit la charbonnière comme le lui a appris son père. Il empile les bûches en les faisant converger vers le centre et en comblant les espaces vides avec du mena bois. La meule est ensuite recouverte de terre, en méuageant une cheminée au centre pour l'allumage. Il doit alors survelller ce monstre qui contient jusqu'à 12 tonnes de bois qui fume, gronde et menace à chaqua instant de s'enflammer. Du visage de Rinaldo, aoirci par cinquante ans de charbon, on ae voit que deux yeux qui s'èclairent comme ceux d'un domp-teur : « Quand c'est bien allumé, je jais des trous sur les côtés pour laisser partir la jumée ; mais pas trop, sinon la charbonnière pourrait s'enflammer, et là ce serait joutu! La nuit, je la surveille depuis ma jenëtre. Si je vais du jeu, il jaut que je descende. »

« Quand je pars couper du bois

en jorêt, je jais le plein de la

tronconneuse, mais je n'emporte pas de réserve d'essence. Quand

le moteur s'arrète, moi aussi. »

Toute une vie à rechercher ia perfection. « Son » charbon ne ressemble à aucun aatre. Il est dur, brillant et cassant comme du verre, musical : « Celui-là, il tinte! C'est pas comme celui que

foni les jeunes avec les jours. Ils ont bien essaye de jaire des charbonnières, mais ça ne s'apprend pas en cinq minutes. » Les fours en tôle avaient fait leur apparition pendant la guerre, alors que la de maade de ce combustible était très forte, Tout le monde cuisinait et « roulait » au charbou grace aux gazogènes. Mais Rinaldo u'en avait pas pour autant abandonné ia méthoda traditionnelle. Les camions sillonnaient la région, d'Albi à Agen, et le charbon se vendait « à la cbine », en marchandant. Quand il vezait de chez le père Papi, le revendeur savait qu'il en tirerait un bon prix. Le gaz en bouteilles et ie retour du pétroie ont mis fin à la « belle époque ».

Rinaldo, pourtant, n'est pas sur que les jours du charbon soieat comptés : « Au prix où est l'essence, fen connais qui préseraient revenir au gazogène ! » Dès maintenant, les clients ne manquent pas. D'abord tous les restaurateurs de la regioa qui affichent a grillades au feu de bois ». Et, pendant les vacances, les « Parisiens » viennent le voir, à la recberche d'un peu d'exotisme. Beaucoup out acbeté de vieilles maisons dans ie Tarn; ils ont semé un peu de gazon, mis du grillage et, dans un coin, un barbecue, Alors Rinaldo est tous les matins à pied d'œuvre, surveille du com de l'œii par son chien Quino. Ni l'un ai l'autre a'ont l'intention de laisser tomber : « Si j'aban-donne, macarel, je suis joutu, habitués à travailler comme nous

#### NAVIFRANCE

Numéro 1 du maritime en France chaix de croisières de la Grèce à la Chine

et notamment les croisières sur les 5 navires de la K Lines au départ du Pirée et en Egypte et en Tunisie sur les auvires de la D.F.D.S. Seaways. NAVIFRANCE, 20, rue de la Michadière, 75002 PARIS. Tél.: 266-65-40.

#### **ASSOCIATIONS**

# Les mille fleurs de la loi de 1901

Plusieurs centaines de milliers d'associations, vingt millions d'adhérents: en quatre-vingts ans, la loi de 1901 a provoqué de multiples floraisons. Innovation, participation... récupération. La démocratie à la française.

#### MICHEL HEURTEAUX

s'est sensiblement modifié an

**UATRE - VINGTS** bientôt. L'association modèle 1901, sans but Incratif, on finirait presque par l'oublier tant elle fait partle dn décor quotidien. Et c'est pourtant sous ce statut juridique que vivent dans leur très grande majorité les divers groupes, collec-tils, cercles, unlons et antres amicales. Si l'on s'en tient aux chiffres, on peut affirmer que la France est aussi un pays d'e adhérents » : vingt millions selon certains specialistes. Une véritable armée de bénévoles et de militants qui s'organisent et multiplient les initiatives. Un sondage réalisé l'an passe par le CREDOC (Centre de recherche sur l'étude et l'observation des conditions de vie) souligne l'am-pleur du phénomène : sur deux mille personnes interrogées, près de la moltié — 46.8 % disajent appartenir à au moins une association ou un groupe,

Composite, foisonnant, multiforme, tel apparaît le monde associatif. La lecture du Journal
officiel témoigne de cette richesse, des groupes les plus
sérieux aux plus farfelus. Il
existe, par exemple, une association Pour le droit à la paresse, et
une des Déjenseurs du gaz; les
Descendants de corsaires voisinent avec les Parents de bébés
nayeurs et les Slalomeurs du
Torn-et-Goronne; certains se
sont groupés Contre l'implantation d'un chenil près de Carpentras ou pour L'outosatisjaction
et l'éducation mutuelle...

La multitude des groupements, leur existence quelquefois éphémère, rendent tonte statistique aléatoire. Les administrations concernées ont abandonné depuis longtemps l'idée d'en dresser un catalogue exhaustif ; elles se bornent à fournir des estimatlons : entre 300 000 et 500 000. Cette imprécision tient au lai que, s'il existe bien un acte de naissance — déclaration à la préfecture, insertlon au Journal officiel. - il n'y a pas d'avis de décès, la loi 1901 n'imposant pas aux associations une déclaration de dissolution. Une chose est stire : il en naît plus qu'il n'en meurt. L'expansion s'amorce au début des années 60. Alors que, auparavant, il se créalt quelques milliers d'associations chaque année, le mouvement se gonfle brusquement à partir de 1965. C'est le « boom » associatif : de 17 000 créations par an, on passe allégrement à 25 000 en 1976, puls à plus de 34 000 en 1978. Et le rythme se maintient depuis lors : une centaine chaque jour

Comment analyser cette poussée associationniste? Pour Michel Wleviorka, sociologue. chercheur au Centre d'étude des mouvements sociaux, une telle croissance ne sauralt être perçue comme un phénomène linéaire et continu. « Les grandes mutotions de la société contemporaine ont eu une incidence sur l'évolution du mouvement ossociati/. Il y o eu des continuités mais aussi des ruptures. A partir des onnées 60, la cipilisation industrielle, qui généralise les biens de consommation, impose dans la foulee de nouveaux modèles culturels. Les réseaux traditionnels de sociabilité se défont, la vie associative devient olors le lieu où se jorge un tissu de nouvelles relations. C'est donc dans cette période d'euphorie économique qu'apparaissent les premières critiques de la société d'abondance et du modèle de developpement et que vont naître les associations de consommateurs, d'usagers, de locotoires, etc. En 1973, ovant même la crise économique, commence à monter une critique culturelle, dit Michel Wievlorka. Il y a un doute, les gens ne croient plus au progrès, ils s'interrogent sur les capacités des sociétés industrielles à gérer leurs crises. Avec les difficultés économiques, la critique du système va alors se transformer. Les groupes tendent à se multiplier; à la contestation succède le pragma-

tisme, »

De fait, le paysage associatif

cours de la dernière décennie. On a vu émerger de nonveaux thèmes : défense de l'environnement, cadre de vie, habitat, consommation, loisirs, troisiéme age, transports. Dans cette sorte de syndicalisme du quotidien, qui met l'accent sur le qualitatif, on tronve essentiellement les es moyennes. L'enquête dn CREDOC, déjà citée. montre que le taux d'adhésion à une association ou à un groupe est proportionnel aux revenus. Plus ils sont élevés, plus on participe. Alors que le taux de participation est assez faible chez les employés de service (26 %) et les ouvriers (31 %), il est particulièrement élevé avec les professions libérales (71 %) et les cadres supérienrs (78 %). Le niveau d'études est aussi la source de disparités assez fortes: plus on a de diplômes, plus on s'associe (71 % pour les diplômés de l'enseignement supérieur); moins on en a, moins on participe (28,2 % pour les non diplômés). Quant aux étudiants, classés dans les « inactifs », le tanz monte à 69,4 %. Chiffre qui paraît contredire toutes les idées sur le fameux désengagement de la jeunesse. On doit cependant rester prudent et se garder de tirer des conclusions. Selon un sondage de la revue les Dossiers de l'étudiant, près de 35 % des étudiants et lycéens seraient membres d'associations sportives mais ils ne seralent que 14 % à faire partle d'un syndicat.

Le fait associatif est de nature complexe et ambivalente. A une époque marquée par l'individualisme, le repli dans la celinie familiale et un retour en force des idées conservatrices, le développement du bénévolat a quelque chose de paradoxal. En réalité, lorsque l'on regarde d'un

peu plus près la nature et les objectifs des nouvelles associations, il apparaît que cet engagement dans les actions collectives relève prioritairement d'un souci d'efficacité dans la défense d'intérêts ponctuels. Sans intérêts communs, pas de bénévolat possible. Faute de vouloir ou

dans la défense d'intérêts ponctuels. Sans
intérêts communs, pas
de bénévolat possible.
Faute de vouloir ou
pouvoir changer la vie,
on essaie d'améliorer
l'ordinaire. Spontanément on se groupera
contre un projet de
« radiale », pour défendre un espace vert
ou pour créer une
« halte-garderie » dans un grand
ensemble. « L'association est depenue un des moyens d'expression de citoyenneté active », dit

un militant.

En quinze ans, les choses ont blen changé. Les associations sportives ont continné à progresser (plus de quatre-vingt mille). Certains secteurs de la vie associative, sanitaire et sociale notamment, se sont largement institutionnalisés, tandis que d'autres perdaient de leur vitalité: œuvres de charité, sociétés savantes, associations religieuses. Autre régression, mais beaucoup plus significative, celle des monvements de jeunesse et d'éducation populaire.

« A la libération, l'éducation populaire était porteuse d'espoir et trourait un grand écho dans la population, remarque Clément Pleuchot, secrétaire général adjoint de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. Les notions d'éducation et de culture ont évolué. La transformation de l'institution scolaire a eu d'incontestables répercussions sur l'activité des amicales laïques par exemple. »

des mouvements de jeunesse, on constate, là aussi, une haisse d'activité. Même chose pour les maisons de jeunes, les clubs et les foyers soclo-éducatifs. Certains n'hésitent pas à parler de ces assoclations qui se sont transformées en organisations para-étatiques ou semi-communales, « Les jeunes ne souhaitent plus s'intègrer comme autrefois à de gronds mouvements, dit Clément Pieuchot. Aujourd'hui quand ils s'organisent, ils évitent de faire appel à des spécialistes. Ils ne

puelent pas ètre utilisés. »

Jeunes et adultes se rejoignent
au moins sur un point : pas de
grand dessein, pas de lendemains
qui chantent, mais volonté d'agir
concrètement. Une étude réalisée
par M. Louis Gaultier dans le
Val-d'Oise montrait que sur cent
déclarations d'associations, dix
seulement avaient des objectifs
altruistes. Dans ce département
soumis à de fortes poussées d'urbanisation. les habitants ont

comme moyen de défense dans des secteurs sensibles tels que l'environnement, le logement et l'aménagement. Entre 1975 et 1976, on a vu les créations se multiplier avec les projets des S D A U (schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme) et des POS (plans d'occupation des sols) perçus comme des menaces sur le cadre de vie.

Autre tendance observée : le rôle grandissant des associations au niveau des collectivités lo-

cales où elles se posent de plus en plus en interlocateurs privilégiès des municipalités. Une étude effectuée par Maurice Imbert du centre d'ethnologie sociale et de psychosociologie du C.N.R.S. sur la ville nouvelle du Vaudrenii (Seine-Maritime) a mis en évidence leur importance dans l'émergence et le développement de la vie sociale.

Les organismes promoteurs du Vaudreuil avaient créé de toutes pièces des « associations - services » qui devaient servir de structures d'accueil aux premiers arrivants. Mais très vite les gens ont pris leurs affaires en main, en creant des groupes de parents d'élèves, des jardins familiaux et surtout une grande essociation de résidents dont l'histoire est assez exemplaire. « Partis de problèmes de logement, elle est devenue finalement le lieu où se sont révêlés les premiers nota-bles, constate M. Maurice Imbert. C'est elle qui d'entrés de jeu s'est affirmée comme le lieu de passage obligé entre les insti-



#### BOULOT

# Les six de la Sabrina

Une petite entreprise de confection, dans le bocage normand. Il y a un an, la fermeture. Aujourd'hui, six ouvrières ont créé leur coopérative. « L'avantage, c'est qu'on n'a pas un chef tout le temps sur le dos », dit l'une d'entre elles.

### MURIEL RAY

puis le temps qu'on se faisait traîter de débues, de bonnes à rien... On o quand même réussi à la monter, notre coopérative ! »

Il y a deux ans. Françoise travaillait à la FICAFEM. une petite entreprise de confection, dans le Calvados. Toute la journée, elle taillait le coton molletonné destiné à la fabrication de survêtements de sport. Mais, à la sulte de difficultés, l'entreprise fut mise en règlement judiciaire : nomination d'un syndic,

RANÇOISE sourit : « De-

tension monte.

Soudaln, c'est l'explosion : le 14 octobre 1978, quarante-trois onvrières sur quarante-neuf se mettent en grève illimitée pour protester contre le licenciement d'une de leurs camarades. Audelà de ce problème particuller, elles expriment leur révolte, leur refus des brimades et de l'humillation. Le conflit se durcit, vire à l'empoignade entre les cuvrières et la maîtrise et s'achèvera deux mois plus tard par la fermeture définitive de l'entreprise.

accéleration des cadences, res-

serrement de la discipline. La

Dans la région, c'est l'effervescence « Les FICAPEM » sont montrées du doigt par une popuiation rurale largement conservatrice, que la grève a scandalisée. Pour les notables et les agriculteurs dn pays, les grévistes, manipulées par le syndicat, ont causé la perte de leur entreprise.

Une bonne moltié des ouvrières retrouvera tant blen que mai du travail dans la région. Les autres décident de tenter l'aventure. Conseillées par un ami, professeur dans le collège de la commune, elles envisagent de fonder une coopérative. On les accuse d'avoir tué leur emploi par leur obstination ; elles pronveront qu'elles peuvent le reconstruire.

Pendant un an, elles se préparent. Trouver l'argent, d'abord. A la mise de fonds des ouvrières (16000 F) s'ajoute l'apport d'actionnaires sympathi-sants (35 000 F). Elles pourront ainsi racheter des machines à l'ancienne FICAPEM, et chercher des locaux à louer. Le plus simple serait, blen sûr, de s'installer dans les murs de leur ancienne entreprise. Mais le maire de Vassy, commune où étalt implantée la FICAPEM, ne l'entend pas de cette oreille : il donble le lover. Les ouvrières devront chercher ailleurs.

vront chercher ailleurs.

Un village voisin, Estry, sera plus accueillant. Le maire désire lutter contre le dépeuplement; la coopérative n'apporters certes pas d'emplol dans l'immédiat, mais qui sait? Peut-être les ouvrières décideront-elles de s'installer à Estry, pour se rap-

procher de leur lleu de travail. Et comme elles ont des enfants, on ne sera peut-être pas obligé de fermer l'école... La commune leur loue donc 100 m2 dans l'anclen presbytère, pour 500 F par mois, après avoir effectué pour 70 000 F de travaux. Il faut aussi trouver des débouchès : une coopérative de confection du Mans accepte de les cautionner, et les met en rapport avec Ted Lapidus, qui sera leur premier client.

Un an de démarches, c'est long. Une autosélection s'opère. Plusieurs ouvrières quittent l'équipe, par lassitude ou crainte du risque. Lorsque la coopérative démarre officiellement son activité, le 19 décembre 1979, elles ne sont plus que six.

### Cartes brouillées

L'ouverture de la coopérative brouille les cartes ; on a du mal à s'y retrouver à partir des clivages Idéologiques traditionnels. La fédération cédétiste Hacuitex (habillement, cuir, textile) désapprouve l'entreprise : le risque est grand, et l'on ne croit plus guère aux « ilots de sociolisme dans un océan de capitalisme ». Le préfet, lui, affirme publiquement son soutien à l'expérience, jugée intéressante. Quant au conseil général, en bon Normand, il ne dira ni oul ni non,

Mais peu importe : les six femmes ne cherchent pas à mettre en œuvre les théories en vogue sur l'expérimentation sociale. Une seule d'entre elles est syndiquée, et de fraiche date ; ce ne sont pas des militantes polltiques. Pragmatiques, elles veulent avant tout prouver leur capacité à sauver, par ellesmêmes, leur emploi. L'objectif prioritaire n'est pas l'invention de nouveaux rapports sociaux, mais, plus modestement, d'assurer la survie de l'entreprise.

rer la survie de l'entreprise.

Blonde aux cheveux courts, la trentaine énergique, Françoise est l'âme de la coopérative, dont elle a été élue gérante. Sa fille Sarab a baptise l'entreprise : la Sabrina, Françoise développe les principes sur lesquels elles ont fondé leur collaboration : a On a voulu essoyer, sans se dire qu'on sera esclaves comme certaines coopé qui font douze heures payées huil. On fait huit heures. Et s'il y a des heures supplémentaires, elles seront payées en plus. Pour l'instant, on est foutes au SMIC, et on a supprimé les primes de rendement qu'il y ovait à la FICAPEM. Mais on se partagera les béné-

Apparemment, on n'entre plus en coopérative comme en religion. Mais Françoise, elle, ne compte pas ses heures. En plus de sou travail de coupe, elle prend en charge la gestion courante de l'entreprise, et la recherche des marchès.

fices. »

Yvette a quarante-buit ans : a A la FICAPEM, je cousais sur machine. Mais ce que j'aime faire, c'est les finitions, le repassage. Ici, j'ai pu choisir mon poste. » Yvette est enthouslaste. A son âge, elle aurait eu du mal à retrouver du travail, et comment vivre à deux avec la pension d'invalidité de son mari ? Surtout, Yvette a trouvé maintenant une certaine sérênité : oubliées les crises de larmes dues aux brimades continuelles d'un chef qui l'avait prise en grippe. a Maintenont, cuec Françoise. ce n'est pas la meme chose, c'est unc comne », explique Yvette, avant d'ajouter : « Mais elle sait garder ses distances. C'est important, vis-à-vis des jeunes. Sinon

elle ne se /crait pas obeir. n De fait, les problèmes hiérarchiques se sont posés. Ivres de leur nouvelle liberté, plusieurs membres de l'équipe arrivalent régulièrement en retard, passalent la journée à bayarder. Le soir, la gérante constatait que la production prèvue n'était pas réalisée. Comment rétablir la discipline sans heurter personne? Les discussions collectives sur les contraintes économiques n'abontissalent qu'à des prises de conscience momentances, sans répercussion sur les comportements quotidiens. La gérante se trouvait placée en situation inconfortable : « C'est pas dans mon caractère de dire qu'il faut dosser. Mais il faut qu'elles s'en rendent compte. Avant, fétuis déléguée syndicale. Elles se disaient : « S'il y o un pépin, elle sera là pour nous défendre ». Maintenant, forcement ce ne

sont plus les mêmes rupports. »
Françoise a donc nommé une responsable parmi les quatre ouvrières sur machine. Depuis, la discipline est impeccable, mais une certaine grogne se fait sentir : « Vous savez, travailler toi ou ailleurs...», explique Catherine, vingt-cinq ans. « De toute foçon, on n'avait pas le choix. Il n'y avait que là qu'on pouvait trouver un emploi. L'avantage, c'est qu'on n'a pas un chef tout le temps sur le dos. Mais le boulot, c'est le boulot! »

Le maître-mot, celui qui revient le plus souvent dans la bouche des six ouvrières de la Sabrina, c'est le « rendement ». Denise, qui piquait anparavant des fermetures Eclair à longueur de journée, et qui monte maintenant des vêtements entiers, déclare : « Bien sûr, c'est plus varié, mais il faut voir que c'est quand même mauvais pour le rendement ! » Catherine ajoute: « C'est mieux qu'à la FICAPEM. Là-bas, on relevait notre rendement toutes les heures. Maintenant, c'est seulement en fin de journée. Mais si à ce moment-là la production n'est pas faite, c'est grave, parce que la botte risquerait de couler, et ce serait de notre faute a

On n'en est pas là La coopérative marche bien, les commandes affluent. Prochaine étape : la participation collective à la gestion. Si l'esprit d'entreprise l'emporte.

de foi de ministres, recomman-

Parmi les quelques mesures

concretisant cetta bonne volonte.

ou relève l'existence d'un pro-

gramme d'action prioritaire du

VIII Plan comprensut notam-

ment, un soutien technique et

financier, des engagements pris dans le cadre de la charte de la

des mesures fiscales et l'établis-

sement de contrats-types permettant de confier aux associations

Une sollicitude quasi générale,

mais qui n'est pas exempte d'ar-rière-pensées. Ainsi, la question

des subventions place les

groupes dans une situation déli-cate. Selon une étude effectuée,

en 1974, per Marcel Davaine, directeur du Fonds de la jeu-

nesse et de l'éducation populaire

(Fonjep), 80 % d'entre eux sont demandeurs de subsides. Si

les élus sont plutôt bien disposés

à leur égard, ils demandent, en

contrepartie des aides accordées,

un droit de regard non seule-

ment sur l'utilisation des fonds

mais aussi sur l'ensemble des

activités... Tendance pernicieuse

s'il en est, tel est du moins le sentiment de Jean-Claude Colli,

délégué à la qualité de la vie au

ministère de l'environnement et

du cadre de vie : « A force d'être

subventionnées, les associations

risquent d'avoir des relations

drait les domestiquer qu'on ne

A partir do moment où elles

ont me influence il est

tentant de les novauter pour

mieux les contrôler. Les plus

grandes sont anjourd'hui l'objet

de tentatives de tous bords en ce

sens. On parle souvent de la

légitimité populaire et du

pouvoir de l'association qui vien-

draient contrebalancer les pou-

voirs organisateurs, « L'associa-

tion peut être un partenaire,

constituer un contre-pouvoir

commode pour l'administration »,

déclare M. François Bloch-Laine

président de l'Association pour

développement des associa-

tions de progrès (DAP), « Mais

elle ne peut se substituer, en dernier ressort, à la responsabilité politique née des élections. Ce

que je crais, en revanche, c'est

qu'elle pourrait êtrs un modèle

d'autogestion dans une démocra-

tie pluraliste. Pace au pouvoir

constitutionnel, l'individu est un

peu perdu. Il est naturel que par

le biais Caxtres groupements que

les partis, il se donne les movens

de mieux se faire entendre et de

Fant-S voir dans ce repouveau

associatif le triomphe de la so-

ciété civile chère à Tooqueville ?

Ni les communes, jalouses de

leurs prérogatives, ni l'Etat,

hypercentralisé, ne le tolère-

raient. Quant aux millions

d'adhèrents, ils n'en demandent

cadre d'une action thématique pro-

cadro d'una action nomenque pro-grammée du C.N.R.S. sur «L'obser-vation du changement social et culturel » rejoignent les conclusions d'autres universitaires. (2) Vers une sociologie des asso-ciations. Editions ouvrières.

participer aux décisions.

sans doute pas tant,

d'assistant à assisté. On pou-

lergit pas autrement. >

des actions de service public.

dations, engagements, etc.

tutions, celles qui fabriquent la ville, celles qui la gèrent et la population. >

Mais cette étude à la loupe de la vie associative a fait appade curieux comportements. « Ca bouge, incontestablement, observe le sociologue. A cause de cette résurgence, certains pensent que les associa-tions sont en passe de devenir l'un des supports essentiels de l'expression démocratique. Or, et qué, on se rend compte que sur le terrain la mobilisation effective est très réduite (1). Les habitants semblent vivre en marge des actions qui les concernent et on s'aperçoit que les associa-tions jonctionnent par déléga-

Multiplication des initiatives, mais engagement limité. Cette contradiction pose un problème de fond, celui de l'efficacité. Cette efficacité ne dépend-elle pes en dernière analyse d'un regroupement des associations dans des organisations de masse? Dans un domaine comme celui de la défense des consommateurs, les unions locales ont compris depuis longtemps qu'elles exemple: PU.P.C. (Union 16dérale des consommateurs). 180 unions locales, 40 000 adhérents. En 1975, e'est la fusion complète avec le mensuel Que choistr? passé en moins de dix ans de 10 000 à 300 000 lecteurs. Pour François Lamy, l'un des responsables de la revue, ce re-groupement correspond à un changement de stratégie : « Pour obtenir des résultats, il faut véritablement se constituer en groupe de pression. Face aux producteurs, aux pouvoirs pu-blics, qui jouent la dispersion, l'éparpillement, la tendance actuelle c'est de s'unir avec les grandes organisations de consommateurs pour créer un rapport de forces qui nous soit favora-

#### Les écologistes

Pour certaines associations de dimension nationale - peu nombrenses il est vrai, - les problèmes quotidiens ne peuvent être séparés du contexte social et politique. Ainsi les GAM (Groupes d'action municipale), le C.S.C.V. (Confederation syndicale du cadre de vie), la C.S.F. (Confédération syndicale des familles), la C.N.L. (Confédération nationale du logement), l'UFF. (Union des fenumes françaises) - d'obédiences diverses, - sont engagés dans un combat aux côtés des partis de gauche. A la C.S.C.V. on considère que les luttes n'ont pas seulement lieu dans les entreprises, mais aussi au-dehors. « On n'est pas parent d'Alève à un moment, usager des transports et consommateur à un autre, note Jean-Paul Fersecretair tion à mener doit être globale. Aux luttes ponctuelles, la C.S.C.V. oppose l'action permanente qui se situe dans une perspective de changement social. Ce qui implique une responsabilité dans le mouvement syndical et donne à notre démarche une dimension

politique. Dimension politique qui est prise en compte aujourd'hul par les secteurs les plus remuants de la vie associative, tels que le courant écologiste. « La plus grande partie des militants écologistes pensent que les problèmes de dé-Jense de la nature relèvent aussi du politique, déclare Pierre Sa-muel, président des Amis de la Terre. Les actions onti-nucléaire ont cristallisé les énergies. Les incidents autour des centrales, notomment à Creys-Malville (Isère) et à Plogoff (Finistère), ont amené le mouvement à faire une réflexion plus approfondie sur les moyens et la portée des luttes. Maintenant nous poyons les petites associations s'affilier à de grands groupes et se mobiliser dans un front plus large sur des objectifs bien précis.

Mais la contestation, l'épreuve de force, ne sont pas les traits dominants du mouvement associatif. Il y a mille fois plus de pécheurs à la ligne, de boulistes et de copropriétaires que de militante anti-nucléaire prêts à en . découdre. L'après-mai 68, l'échec de la ganche en 1978 et. d'une manière plus générale, la crise économique ont entraîné une certaine démobilisation. Refus des idéologies, apolitisme, angoisse face à l'avenir. Ceux qui s'étaient engagés ne se font plus beaucoup d'illusions, Alors on se replie sur les problèmes du

quotidien. Apparaissent alors de nouelles formes de vie communautaire. De plus en plus, la structure associative est utilisée pour faire fonctionner de petites entreprises « alternatives » ou pour offrir des prestations socioculturelles : écoles dites « parallèles », radios libres,contred'intérêts collectifs bureaux d'études, etc. On voit se constituer un nouveau sec tertiaire non marchand

convivialité se conjugue avec esprit d'entreprise. Le C.I.IS. (Centre d'informa-

tion sur les innovations sociales), créé en 1976 par la Fondation de France avec le concours de plusieurs ministères et de certaines collectivités locales, a établi une sorte d'inventaire de ces mitia-tives multiples. Elles corres-pondent, selon le CLLS, à des attentes liées à des situations de blocage dans notre société et à collectifs de comportement. Dans cette floraison d'initiatives dument répertoriées dans un fichier que l'on peut consulter à la demande, on relève pêle-mêle une association d'entraide de voi-sinage pour l'organisation de funérailles, un collectif de parents à Montpellier pour « accoucher sans douleur », une entreprise de travail intérimaire à Villeurbanne pour faciliter le placement des jeunes handicapés, un foyer-restaurant à Grenoble qui distribue des « gamellesrepas » à des personnes agées per l'intermédiaire de lycéens bénévoles... C'est clair : on ne manque ni de générosité, ni d'audace, ni de créativité. Au regard d'une vie sociale bioquée, de plus en plus dominée per les

thèmes, les associations serontelles pour autant les instruments d'un changement plus radical ? Albert Meister, chercheur atta ché à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, anteur d'un ouvrage sur la sociologie des associations (2), met l'accent sur leur fonction stratégique qui implique un double rôle, ceiul de l'innovation et celui de la conformisation . On s'apercoit que, loin d'être le moteur du change-ment et des conquêtes sociales, elles deviennent des opparells d'intégration des individus dans la société et l'ordre post-industriels, déclare-t-ll. A un moment donné de l'évolution, il n'est plus possible de contrôler les individus par la police ou les institutions. Notre système a développé en fait des autocontrôles. L'association en est un. Comme en Suisse ou our Etate-Unis, les associations constituent en France un élément de la stabilité sociale. Dans une petite commune, par exemple, elles seront responsables, c'est-à-dire respectueuses de l'autorité.

rapports hiérarchiques, ce bouil-

lonnement à la base a quelque

Lieux d'émergence de nouveaux

chose de réconfortant.

Le destin de l'association, ce seratt en fin de compte la récupération ? « Le système tolère une contestation très partielle qui ne remet pas en cause la société dans ses objectifs. N'allons pas nous imaginer que, parce qu'il y cura multiplication des groupes, il y ours plus de démo-cratie, ajoute Albert Meister. Le contrôle d'un certain nombre de décisions sera certes plus proche du peuple, mais ce n'est pas que nous curons plus de liberté que nous cesserons d'être esciones ! La seule participation requise aujourd'hui de l'individu est son conformisme social. Il ne faudrait pas confondre de mellleures relations humaines apec une transformation dans les jormes de domination.

### Arrière-pensees

Innovation, participation, recupération... la fonction associative reste multiple mais passionment discutée. Autrefols, la loi de 1901 vous avait un petit parfum de terroir, un style « amicale a. C'était le creuset où se formalent les notables de sonspréfecture. En quelques années, phénomène en s'élargiesant est devenu complexe. Il a produit du discours qui porte presque toujours sur les rapports entre l'Etat, les collectivités locales et les associations. L'intérêt manifesté à tous les échelons de la structure politico-administrative n'est pas sans signification. Les partis politiques, interrogés à la veille des dernières législatives, y voient tous un contrepoids aux pouvoirs publics. Depuis 1974, la vie associative a fait l'objet d'une attention croissante de la part du gouvernement, qui a multiplié les décla-

rations en ce sens : professions

NIMES

# La révolution des beaux-arts

Elle était sage et discrète. L'école des beauxarts de Nîmes s'est émancipée. Les modernes ont eu raison des anciens.

JACQUES MOLENAT

LLE était sage, timide, discrète. Et voilà que l'école municipale des beaux-arts de Nîmes s'émancipe. Elle jette aux arties son ban viell enseignement, le troque pour de rudes initiatives pédagogiques. Elle s'expose aux avant-postes de modernité et se commet ingénuement dans la ville. A peine et restent debout. sur la piace aux Herbes, dans une alle du musée, l'immuable dédale de ses couloirs gris et les grandes salles blanches espièglement painturiurées.

Le séisme a été méthodiquement programmé, déclenché et conduit par une équipe de jennes peintres régionanz, des e prospectifs a, comme ils se nomment, qui evalent leurs antennes à Paris, aux affaires culturelles, et leurs complices à la mairie de Nîmes. Un jour, il y a trois ans, ils avaient froidement constaté : « L'école est à prendre .. Puls décidé : « Prenone-la s.

Une institution plus que centenaire. L' « école de dessin » avait été créée en 1820 par un arrêté du maire de Nîmes. Les patrons des fabriques de soierie qui essaimaient au chef-lieu du

Gard avaient southé l'idée. L'école serait le vivier où ils puiseraient les artistes chargés de composer les motifs des châles ou de dessiner les fleurs des gilets. En 1952, l'« école de fabrication » est transformée en école municipale des beaux-arts - l'une des trente-sept écoles de ce type fonctionnant en France. Claude Escholier, bomme affable formé à Paris par Matisse, Léger, Bonnard, en prend la

La cinquantaine d'élèves qu'accueille alors l'établissement, sans leur demander de diplôme préalable, s'initient palsiblement au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la céramique et reçoivent des rudiments d'architecture. Le grand succès de la gestion de M. Escholier - cet héritage demeure intact. - c'est le développement, dans une annexe de l'école, des cours populaires : cent quarante élèves de dix-huit à soixante ans, qui apprennent gratuitement, pour leur plaisir, à peindre, à sculpter, à faire de la poterie ou

à tracer des plans d'architecte. L'école elle-même ronronne plutôt. Le climat y est libre, les mesures disciplinaires ignorées. Mais dans les ateliers les lapports que les professeurs entre-

avec les élèves ne

s'écartent pas des traditionnel-

les relations de maître à disciple.

En 1972, le ministère des affai-

res culturelles avait voulu, dans

l'élan de 1968, transformer l'en-

seignement des écoles de beaux-

arts. Mais les professeurs nimois étalent restés imperméables aux

idées de pluridisciplinarité.

d'équipe pédagogique, d'ouver-

ture à de nouvelles disciplines.

L'art dans la rue

De cette réforme - la loi!

— les trublions de Nîmes se

satsissent comme d'une arme. La

plupart ont entre trente et qua-

rante ans, ils ont de la compé-

bence et du culot. Ils ont animé

des groupes régionaux et natio-

naux d'avant - garde : ABC

Productions, Support / Surface,

lequel, dans ses beaux jours,

scintilla dans la galaxie Tel

Quel. Leur bande était de tous les coups destinés localement à

s faire descendre l'art dans la

Ils novent les fils de la conju-

ration en octobre 1977. Un

peintre, Alam Clément, et un

critique d'art, René Pons, par-

viennent à se faire nommer professeurs à l'école. Ils rejoi-

gnent un autre peintre, Jean

Azemard, qui était dans la place,

en éclaireur. A eux trois, ils engagent le fer de la réforme. Claude Escholter et les autres

enseignants se cabrent. Peu im-

porte, les nouveaux venus lan-

L'apprentissage est appliqué.

cent ensemble, avec leurs élèves, une expérience centrée sur l'en-seignement de l'« autoconstruc-

Et toutes les initiatives plus ou moins tapageuses qui suivent sont inspirées par cette démar-che : briser les stéréotypes qui emprisonnent la créativité des élèves, susciter leur inquistude, de travaux fortement individuade travaux forcement indivinta-lisés. L'académisme est joyeuse-ment transgressé. Alain Clément retourne, un jour, un huste de plâtre et invite les élèves à dessiner. l'envers. La demande ulcère une partie des étudiants, mais ravit les plus nombreux : «C'est intéressant de voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'œu-DYE. D

Les réactions sont d'autant plus passionnelles que le pouvoir dans l'école est devenu, clairement, un enjeu. Entre les deux groupes d'enseignants la tension est extrême. On se lance des trisultes : « tascistes », « terroristes ». Les élèves sont pris dans le tourbillon Chacun d'eux est conduit à choisir son camp. En 1978, la scission est quasiment consommée. Deux écoles s'apprétent à coexister dans les mêmes locaux : la «traditionnelle», basée sur les ateliers d'antan ; le « réformée » fondée sur le principe de pluridiscipli-narité. Chez les élèves, le rapport de forces hésite, s'équilibre, puis bascule en fin d'année scolaire en faveur des « modernes ».

Alors les canciens » s'égayent. Le directeur part à la retraite. Un professeur est nommé aux beaux-arts de Paris. Un troisième s'enferme sur place dans le refus du « carcan » de la réforme. Les autres, bon gré mal gré, s'adaptent aux temps nouvesux. Le commando parachève sa victoire en falsant nommer directeur le plus connu d'entre eux, Claude Vialiat, et en introduisant la fournée des derniers conjurés.

#### Le terreau local

C Demris, on ne s'ennuie pas s. disent les élèves. Du reste, ceux d'entre eux qui étalent réfractaires sont partis ailleurs, A l'inverse des étudiants attirés par la nouvelle image de l'école sout venus d'Aix-en-Provence et de Montpellier. Maîtres mots : recherche, a questionnement » Claude Viallat explique ;a Nous ne pouvons plus dire oux élèpes : Apprenes et vous saurez », mais: « Fabriquez et apprenez en travaillant.

Un jour, ils partent chapeaux de paille sur la tête et piquenique en bandoutière pour une séance d'aquarelle à la campagne. Le lendemain, ils profitent du beau temps pour construire de superbes certs-volants. Une autre fois, sur l'immense plage sanvage de l'Espiguette, ils s'initient au « land art » dessinant sur le sable, avec des rateaux, un jardin zen.

L'outil, le jeu, l'habitat, sont des thèmes traités par l'ensemble de l'équipe enseignante, chacun des professeurs abordant un angle propre à sa discipline. Au pays de la corrida et des courses libres, Ciaude Vialist vient de proposer le thême de la tauromachie.

Et puis, la fascination de la capitale s'évanouit. Jusqu'à présent Nîmes préparait humblement les meilleurs de ses élèves à l'entrée de l'Ecole des beauxarts de Paris. Désormais c'est un cycle complet sur cinq ans qu'offrira, avec son département arts, l'école de Nimes. Du como l'institution plonge plus loin ses racines dans le terreau local. En 1978, à l'occasion de la Feria, la place du Chapitre fut décorée de grands vélums éclatants et de dragons menaçants : dans ce décor se firent entendre les groupes musicaux d'avant-garde de la région.

L'été dernier, dans une trentaine de villages entre Nimes et Montpellier, le foyer rural ou la mairie acqueillirent. à la demande de l'école, des œuvres de peintres contemporains. Un télésconage monde rural-modernité qui ne fut pas toujours bien recu ni bien compris.

Mais les passions s'apaisent. L'expérience nimoise est suivie avec chaleur par les inspecteurs des écoles de beaux-arts. A la municipalité, la teune élue chargée de l'animation a pour le nouvelle équipe les yeux de Chimène L'adjoint aux affaires culturelles a trouvé, iui, en Claude Viallat un « artiste indiscutable », un « garçon épatant ». Le maire, Emile Jourdan, est heureux que, sous son égide, dans sa ville, tourne une institution e ouverte à l'ort contem-

Le complot s'achève en idylle, Et maintenant? « Maintenant tout commence, dit Alsin Clé-ment. Nous serons juges dans dix ans. D'ici là il jaut que de bons peintres sortent de l'école de Nimes. »

ROGER TWEEDT

L'heure du poème s'ouvre sur un parterre de bon ton, épais, âges confortables. Les raciements des chaises cessent peu à peu, les chuchotements s'effilochent, les toux s'epaisent tandis que les visages attentifs e'offrent à la parole rythmée qui va déferier de l'estrade. La dame au deuxième rang a des boucles blondes coquettement échappées de sa toque en taupé. De loin, on croiratt une jeune femme. Mais je suis pres. Le verbe étincelant du poème se dévide. La dame a des petits gants noirs sur d'élégantes mains que l'on devine tachetées de fleurettes brunes. La tête se penche dangereuent en avant, tombe sur la poitrine. La dame dort. Chaque fois qu'une période sonore attaque, que la voix culmine dans la passion ou l'extase, elle se réveille, tout oule. Mais, dans le doux balancement du verbe, la tête retombe, vaincue, le poème clôt les pauplères fanées de la dame ridée.

Quand clle se lève, m'aperçois que, même à l'état de veille, la tête dodeline, prête a s'évader. « C'était beau » clame-t-elle de la voix forte des durs d'oreille. Le bras passe sous celui d'une amie attentive, elle quitte la salle, l'air content. Comme la musique, la poésie s'entend pent-être sans être écoutée, il suffit de s'en laisser baigner, bercer. Elle se prend droit an cœur, droit au corps, s'infiltrant dans les reves qu'elle suscite. La dame et son amie s'éloignent à petits pas sous le ciel clément du redoux.

MARIE-LOUISE AUDIBERTI.

### Casée

Laurence sort dn bureau, radicuse dans le soleil d'hiver : « Tu vois, je me suis casée, finalement. » Le sourire tranquille de l'enfant sage surnage sur les cinq lustres. Pourtant, de la lyceenne sans histoires à l'employée modéle, que de détours!

Casée, Elle a remisé en bonne place ce diplôme d'éphémère qui longtemps dépassa de sa poche de jeans. A présent, se souvient-elle des éternels pulls informes, des cohortes de baskets mortes à la tâche dans les escaliers des H.L.M., où elle fourguait sans enthouslasme des lithos douteuses?

a J'ai bien dil faire quelques concessions. » Educatrice, caissière de supermarché, plonne : a Je restais deux, trois mois et puis fen avais marre. » Qu'il est doux, par les petits matins pluvieux. d'accrocher sa vie aux abonnés absents, de claquer la porte à la barbe de l'avenir.

Mais l'avenir attend son ure. Insensiblement, au fil des mariages des anciens amis, elle s'observe dériver : « Sans rucines, sans boulot sans homme. Un jour, cela devient dur à porter. »

Au bout du chemin, l'issue de secours d'une offre d'emploi trilingue - elle l'était, miraculeusement. -- et en tailleur strict - elle l'acheta,

Adutte? La colonie de pou-

pées et les napperons brodés qui peoplent son petit deuxpièces chuchotent assez le refus de vieillir. Soigneusement, elle a rangé dans un recoin d'espièglerie la collectiou de ses désillusions : « J'ai dû apprendre à vivre en fonction d'un loyer à payer, tenir compte des dates des vacances, composer avec les petits chefs. » Elle n'a gardé de ces années

incertaines qu'un art certain de la solitude : si les hommes ne s'attardèrent pas en traversant sa vie, c'est qu'elle n'est pas trop facile à supporter, avec ses sautes de tendresse, ses exigences an jour le jour et ses régimes végétariens. Elle a pour eux des attraits de phalène : « Quelques semaines entre mes quatre murs me rendent folle, prête à racoler dans le penetre mon petit monde bien ordonné, fai si peur qu'il casse tout ! >

DANIEL SCHNEIDER.

## Chienne de vie

Dans cet univers de béton qu'est le quartier Italie à Paris, un carré d'herbe d'une trentaine de mêtres de côté, niché entre deux immeubles, semblait avoir été oublié par les urbanistes et les promoteurs. Ce n'était pas un de ces espaces verts imposés par les textes pour entretenir l'illosion d'une nature devenue un mythe lointain. Du moins ce coin de verdure était-il dispensé de l'inévitable pannean : « Il est interdit de monter sur la pelouse ». Les chiens du quartier l'avalent bien compris.

Matin et soir s'y ébattaient bâtards, ohiens de race, bergers, caniches, qui profitaient de leur quart d'heure quotidien de liberté pour communiquer à leur manière. Maîtres et maîtresses, assis sur le petit mur de

clôture, en faisant autant. Une piace du village...

Un matin, les pelleteuses et bulldozers sont arrivés, défonçant le carré d'herbe sur toute sa superficie. Au fond d'un trou de 4 mètres, des hommes casqués ont coulé des assises en béton, destinées apparemment à recevoir des fondations. Puis ils sont repartis uon sans avoir planté une palissade.

On a attendu la construction. Chiens et maitres ont renoncé à leur rendez-vous quotidien. Les trottoirs du quartier sont devenus plus sales qu'avant. Avant, c'esta-dire il y a maintenant cinq

La palissade perd ses planches, unc à une, laissant voir le fond du trou où l'herbe a repoussé. Chienne de vie ! CLAUDE DURIEUX.

de JACQUES STERNBERG

### La pancarte

Les cosmonautes sillonnaient depuis longtemps l'espace quand ils arrivèreut à proximité d'une lointaine planète que l'on snpposait habitée. Ils y débarquèrent. Et fureut assez surpris de trouver, plantée dans le sol, une pancarte qui disait : • Prière de laisser ce monde aussi propre que vous l'avez trouvé en arrivant. -

#### MIGRANTS

# Les O.S. du golfe Persique

Les travailleurs immigrés ne « montent » pas tous du Sud au Nord. Les recruteurs, version moderne des négriers, vont chercher en Inde des ouvriers temporaires pour les pays du Golfe.

PATRICK RUBISE

Au fond de l'appareil, tout

contre le hublot de la porte, ils

sont une bonne vingtaine à

s'être regroupés pour commenter

leur pays qui se développe quel-

ques milliers de mètres plus bas. Ils parlent l'hindi (1).

Une gageure l Il faut se glisser

d'un siège à un autre, sous l'œil

inquisiteur des hôtesses de l'air

qui prennent des allures de mo-

nitrices de colonies de vacan-

ces... à la recherche quasi désespérée de « quelqu'un parlant

anglais ». Aux questions, aux

demandes, répondent des dizai-

nes de regards inquiets, des yeux

qui s'effraient comme devant

Enfin un interlocuteur, J...

originaire du Pendjab, il est pe-

tit, très noir de peau et a le crâne déjà dégarni. Il vit à Delhi

depuis de nombreuses années et

parle un anglais compréhensible.

Tandis qu'sutour de nous ces

voyageurs d'un autre type

décoovrent toutes les possibilités

d'un transport moderne, il livre

tient à rester anonyme, « Mon

gouvernement n'aimerait pas ».

Méfiance ou vraie pudeur devant

son pays qu'il alme avec passion et qui l'oblige à s'expatrier ?

cement son histoire, mais

l'envoyé d'une autre planète.

Entrer en contact avec eux.

ARDI : cinq heures du matin à l'aéroport de Palam, à une dizaine de kilomètres de Con-naught Place. Un jour gris et fade se lève sur Delhi tandis que je pé-nètre à l'intérieur de l' a International Departure ». Une foule nombreuse aux odeurs fortes et aux couleurs vives assiège déjà le comptoir de la Kuweit Airways. Routards en rupture de société et hommes d'affaires à la chasse aux pétrodollars sont ici en très nette minorité. Tout autour, tour à tour placides et surexcités, se pressent des dizaines d'Indiens. La grande majorité sont originaires des provinces du Nord : Pendjab, Uttar-Pradesh, Bihar. Ils vehiculent avec eux une valise craquelée et boursouflée, un casque de chantier, un sac de voyage saucissonné avec des bouts de ficelle : leur seule richesse.

Convoqués pour le lundi soir, ils ont passé la nuit, dans le ball insipide et inconfortable. à fumer, botre du thé et discuter. Tous ont pour destination les pays arabes : Koweit, Bahrein, Abu-Dhabi, Irak, Libye, Terrassiers, maçons, électriciens, chauffeurs ou charpentiers, ils out pré-féré l'expatriation au chômage. Us partent pour deux ou trois ans. C'est leur premier voyage. Ils sont ainsi chaque semaine, des centaines à quitter leur pays par différentes compagnies

Huit heures. Les formalités ont été longues, tatillonnes, et le Jumbo-jet bleu et blanc s'élance sur la piste avec près d'une heure de retard. Tootes les places sont occupées et les passagers, très anxieux an décoilage, commencent à sortir de leurs sacs des trésors : gâteaux, bonbons, fruits secs. Mais aussi des photos de famille qu'ils semblent dissequer de leurs yeux brillants de flèvre et de fatigue. D'autres verifient, encore une fois, qu'ils out tous leurs papiers officiels, Comme si ou pouvalt quitter le pays sans être en règle i L'Inde eter-nelle, faite de prudence, de patience, de précision, reste sans

« J'ai trente-deux ans. Je suis marié et fai trois enfants de deux à neuf ans. A Delhi fai exerce un peu tous les métiers: cuisinier. chauffeur, terrassier mais, même avec beaucoup de bonne volonte, il est de plus en plus difficile de trouver du travail. A la fin farrivais à peine à gagner 400 roupies (2) pas et il fallait se priver sur tout : nourriture, vetements, logement. Ça ne pouvait plus durer. En Libye où je vais conduire des camions, fespère économiser 4 000 rouples par mois. >

« Jai lu les annonces dans les journaux. Les compagnies embauchent des hommes qualifies pour tous les Etats arabes et même l'Iran. Je suis allé à leur bureau, et fai été accepté. J'ai signe un contrat de deux ans. > C'est la moyenne. On peut en prendre pour un, deux on trois ans. La seule crainte nes Indiens, c'est ia maladie ou la mort qui les frapperait ou toucherait un proche resté au pays : un retour premature et ce sont tootes les economies qui fondent, reduisant à neant un patient travail d'épargne.

Autour de uous tournoient les « sergents recruteurs », costumes



Des Sikhs majestueux avec leur turban qui frôle le plafond, et leur barbe brillante, échangent des adresses. Ils sont renommés comme étant de rudes travailleurs, durs à la tâche. Pour l'instant ils font connaissance avec le déjeuner copieux : omelette, champignons, croissants, thé, beurre, confiture. Avec des résultats qui font sourire... Ainsi le the insolite de notre voisin, qui a vidé tous les sachets poivre, sel, sucre - dans sa tasse, et ingurgite le tout avec application. Refus de perdre la face, mais aussi volonté absolue de s'adapter coûte que coûte à une vie nouvelle. Tout en gardant leur culture. Dans les camps d'Arabie, le soir ils se réunissent pour chauter, danser, se raconter. Avec eux, l'Inde reste pré-

J., continue : « On croit que nous avons de la chance. Mais

Le vol KU 381 touchera Kowelt dans quelques minutes. J., transite sur Tripoli. Nos destins s'éloignent à toute vitesse. Ren-

à carreaux, gourmettes en or au poignet et cravates aveuglantes. Ils accompagnent les « émi-

### Drôle de chance

dest une mauvaise chance (a bad luck). Nous voyageons comme les plus riches, alors que nous sommes les plus pauvres. La compagnie a tout payé : le billet d'avion, le transport et même ce costume que je devrai porter en Libye, » Une sorte d'ensemble bleu ciel de style très militaire. Les projets de J. : revenir en Inde dans deux ans avec 80 000 rouples en poche. Pouvoir être chauffeur de taxi ou de scooter et gagner 50 roopies par jour. Ou, mieux, essayer pendant ces deux années, d'apprendre l'arabe et se faire embaucher au retour comme chauffeur à l'ambassade d'un pays arabe à New-Delhi. Là, ses yeux brillent, et on devine qu'il fera beaucoup pour réaliser ce projet. « J'ai appris l'anglais la nuit, après le travail. Je ferai de même pour l'arabe. Si, à trente-cinq ans, fai une bonne situation en Inde, ma famille n'aura plus de problèmes. Ma jemme n'aura plus à refuser du chocolat, du sucre ou un fruit aux enfants. > Il pense soudain à son épouse, qu'il abandonne pour deux ans : « Je Pai quittée hier soir à 8 heures. Elle voulait venir à l'aéroport. Mais le transport coutait 50 roupies. Il valait mieux les garder pour les en-jants. C'est dur de partir sans sa famille ! »

dez-vous à Delhi en 1983.

(1) On receuse plus de mille cinq cents langues différentes en Inde. dont une centaine importantes. (2) 1 rouple indienne = 0,50 franc français suviron.



mine de Huaron, au Péron. Une France. Mais de la France du siècle.

JEAN-JACOUES TALPI

CASETHEOLOG

PROVERED !!

жторо: Т

un talt a

der in

fis dedoa

Peur del

à betre p

que?. Des

Calle . .

THE PARTY

Suite ten

horizon G

retraitis

Bergera . d'sa

à une sou

sort it c

on 7Ags

nerur:en

supervise

incm ob Lay vail, le

piscine prome innaire (la fo str. ie

televis Pour e

COM TR

CONFS.

l'etrar

échéa)

1 300 de mi

la su

Exp

DAS des &

ALX CO

None Guitte ich interneich er bidonvilles de Earne. Direction : le sord, dans fants Qui remon de Cerro-de Autourd Tarto, vaste contrete deserafflage est the on he bonneys des Quelquis kiloanrès Lime, le bitrenenc di disparait pour faire piace a remiera altreade, qui Bromprite. es heseni dimmenses, biocs de AVERT DE et Thereme come record par one riviere Le dima and or the vote feeter. Electe a fete de creates teures et les premiers hart de col défient : un pen content, que ques touffes d'harte de leur es 4 Si8 metres un peut le feitiere tott onb de la cordillère des THE WITTH aren male the passe le train le play har or monde Apres c'est pen faic e fant : is Puna plaine tent Pau emi desertique. Un peu prus And Corre-de-Pasco : memense. is mine et retire co inte entouree de territe es de ataledistin ... : at mines, rues embourbees

in fa ! maintenant pets

minute, froit, est aussi appele ente Este de Cerro de-Errie une neure de piste et ne cotrons dans un ancien fiet de a puissance française i ficaira mine oi ne demeurent que conveilers a français. In entre 4 500 et 4 900 mètres, le alle ar presque permanent, l'air mas a cette altitude le moindre effert coules une-montagne ... Ute mane mais deux décors. Due colé le camp des cadres et des diregeants : de l'autre. ...

tet es passages de giganteiques

mir u de mineral, Cet a enter »

Eronomat, écoles, petites valles ... see Pabif tueux Hôtel des Mines où les raiss hôtes ont droit à de la fine "asine francaise : c'est le vulace miniature des cadres péra-Hers et des cinq conseillers franrais perdus dans ces Andes nhapitallères.

caire, autre décor : les barsquements des mille mineurs de Huaron, maisons de foles oponlies aux toits multicolores, huttes





CROVETTO CAPITIONA 229 rue St Honore - 75001 Paris

PIERRE LEVY

1075 B alsacien. general A quelques kilomètres, sutre basesu q pour la Et bien grand p la mine ans. U avoleta véritable retoctore COTODS 1 SG73dégrade vaste bi le seul patron. sien. COI Les . 4 235 5 SULTE leurs o ceures dre qu 18 # M gré: 50

au Germinal de Zola. Pas d'élec-

dix beures avec sa lampe fron-

tale. Impossible souvent de se

rendre aux lieux d'extraction par

les wagonnets, il faut donc y

2 ou 3 kilomètres de marche for-

eée, c'est l'épuisement avant le

Les petites galeries où l'on ne

progresse que courbé dans la boue et feau qui arrivent sou-

vent à hauteur du genon : la

technique et l'ingéniosité fraoçaises soot ici prises en défaut. Travail également peu mèca-

nise : quelques tracteurs et per-

foreuses, mals surtout in pelle et la lourde barre à mine qu'il faut

manier des heures durant sous

un éboutis constant du fait d'un

Et surtout le froid et la cha-

leur. Dans certains puits il fait

10 degrés et moins; dans d'au-

tres. 35 ou 40 degrés qu'il faut

supporter dans l'humidité, les

gaz qui brûlent la gorge et les

yeux, et la poussière tenace qui

colle à la sueur des corps. Comme

pour accroître le travail de ces

mineurs roogés avant fâge, des

dizzines de mètres d'échelles en

bois glissant, mal accrochées et

qu'il faut escalader toute la

journée au prix d'une fatigue

Les ingénieurs français expli-

quent que « ces difficiles condi-

tions de travail sont compensées

par de substantiels avantages :

salaires élevés, coogés payés,

Un doigt, un pied...

C'est vral, les salaires dépas-

sent presque toujours les 30 000

soles, alors que le salaire mini-

mum n'est que de 15 000 (1).

Mais à quel prix : quarante-buit

beures de travail bebdomadaires,

descente au fond un dimanche

sur quatre, équipes de nuit et.

surtout, heures supplémentaires.

Car presque tous les mineurs, à

la fin de leur travall, restent

deux ou trois heures de plus

pour améliorer leurs ressources.

Alors, oui, avec presque solvante-

dix heures de travail par semaine

dans cet enfer, lls arrivent à

avoir des salaires corrects pour

La retraite : solxante ans au

four, cinquante-cinq ans an-fond.

Mais la plupart des gueules-

noires n'atteignent jamais cet âge heureux, rongés qu'ils sont

avant l'heure par les maladies et

Les jeunes, après quatre on

cinq ans d'extraction, veulent

presque tous remonter au jour,

à la laverie ou à l'entretien. Mais

ils sont trop nombreux à vouloir

le faire. Alors, comme on nous l'avouera discrètement, « il reste

l'auto-mutilation : un doiqt

coupé ou écrasé, un pied martelé

à la barre à mine, gestes déses-

peres d'hommes desespères qui

ne veulent pas crever à petit feu

dans les galeries » Et. bien sûr.

l'absentéisme, véritable fléau qui

fait crier les logénieurs français,

le Pérou.

aux benefices, écoles, etc. »

assurance-maladie, participation

ėtayage symbolique.

surhumaine.

alier à pied. Mais à 4 800 mètres

#### PÉROU

# Une mine «française» dans les Andes

A 4 800 mètres d'altitude, dans les Andes, la mine de Huaron, au Pérou. Une présence de la France. Mais de la France du dix-neuvième siècle.

#### JEAN-JACQUES TALPIN

ELA fait maintenant près de six heures que nous avons quitté les interminables bidonvilles de Lima. Direction : le nord, dans le cœur minier du Pèrou, la région de Cerro-de-Pasco, vaste contrée désertique où ne poussent one les terrils. Quelques kilométres après Lima, le bitume disparaît pour faire place à la carretera aftrmada, qui n'est qu'une piste défoncée, traversant d'immenses blocs de granite percès par une rivière jaunie et une voie ferrée. Encore quelques heures et les premiers lacets du col défilent : un peu de neige, quelques touffes d'herbe rabougrie : 4 848 métres, un petit sommet de la cordillère des Andes mais où passe le train le plus haut du monde. Après c'est le choc : la Puño, plalne semi-désertique. Un peu plus loin, Cerro-de-Pasco : immense, noire, entourée de terrils et de puits de mines, rues embourbées par les passages de gigantesques camions de mineral. Cet a enfer » humide, froid, est aussi appelé l'a opulente cité de Cerro-de-

Encore une heure de piste et nous entrons dans un ancien fief de la puissance française : Huaron, mine où ne demeurent que quelques a conseillers a français. Ici, entre 4 600 et 4 900 mètres, le soleil est presque permanent, l'air troid d'une incroyable pureté, mais à cette altitude le moindre

effort coûte... une montagne, · Une mine mais deux décors. D'un côté le camp des cadres et des dirigeants; de l'autre, à 8 kilomètres, les villages de mi-

Economat, écoles, petites villas tueux Hôtel des Mines où les rares hôtes ont drolt à de la fine cuisine française : c'est le village miniature des cadres peruviens et des cinq consefliers français perdus dans ces Andes

inhospitalières, A quelques kflométres, autre cadre, autre décor : tes baraquements des mille mineurs de Huaron, maisons de tôles ondulées aux toits multicolores, huttes

Mis an boutellla au Portugal.

CROVETTO CARMONA 229 rue St Honore - 75001 Paris

aux planches mal assemblées. casemements où naissent, vivent, travaillent et meurent buit mille personnes, dont cinq mitte enfants, qui n'ont qu'un horizon :

la mine. Aojourd'bui c'est dimanche, le village est pris d'assaut après la messe par des ribambelles d'éco-liers militarisés qui défilent dans leur triste costume gris au rythme du tambour et de la trompette, présentent les armes et hissent le drapean national avant de silionner martialement et fièrement les rues du pueblo. Le dimanche après-midi, c'est

la fête des bommes, des rudes mineurs qui se retrouvent autour de leur syndicat dans le sport et le folklore. Occasion surtout de tout oublier et d'ingurgiter d'enormes quantités d'alcool et de chicha, biére de mais un peu fade. Ici les fammes n'exis-tent plus : une étrangère dans la mine et c'est aussitôt la grève, vieille croyance de la femmemalédiction, de la femme-cata-strophe Ici, « Macho » n'est pas un vain mot!

Aux e gringos », aux Français, à eux la porte est ouverte mais ils dédaignent de la franchir. Peur d'être agressés ? Pas du tout. Mais e peur d'être forcés à boire par ees hommes alcooliques, peu contageux et revendi-catifs ». Ce ne sont poursant pas des sauvages, ces Péruviens, juste un peu aigris par une vie sans temps morts, sans autre horizon que ce camp. « Nous ne sommes pourtant pas racistes, nous les Français, mais un peu refroidis par notre vie à l'autre bout du monde, sans contacts, à une journée de voiture de Lima, la ville où l'on peut retrouver ses habiludes d'Européens. » Ils sont là depuis un, deux ou trois ans, certains ont connu le Chill ou l'Australie. Mine de droit péruvien. Huaron est gérée sur place par des ingénieurs locaux supervises par ces cinq conselllers à l'accent marselllais ou alsacien. A Lima le directeur général trône dans un immense bureau qu'il quitte très rarement pour la cordillère de Huaron. Et bien sûr, à Paris, règne le grand patron qui visite en éclair la mine uns fois tous les deux ans. Un contremaître nous avouera que sa venue est un véritable chambardement pour la mine, dont tous les hommes sont mobilisés pour nettoyer, réparer, remettre on ordre et donner aux corons un caractère présentable. Sans ces visites, la minc se dégraderait pour devenir un vaste bidonville. C'est à peu près le seul intérêt de la venue du patron », dit un ingenieur pari-

### Un trou comme les autres

Les cadres français sont a assistants techniques s, mais 11 suffit de les entendre donner leurs ordres aux mineurs et aux cadres péruviens pour comprendre qu'ils sont encore les verttables mattres des lieux. Ils sont là a pour aider, pour contribuer au développement du Pérou, maigré son conservatisme et son

La vie des Français : le travail, les joies de la famille, la piscine chaude, le tennis et les promenades dans le paysage lunaire du bosque de piedra (la forêt de pierre) et, blen les courses à Lima. Pas de telévision, un peu de cinéma. Pour eux, a Huaron est un trou comme on en a tous connu au cours de notre vie passée à

l'étranger ». Exploitée dès 1912, la mine de Huaron est dans sa dernière époque, celle de l'agooie à moyenne échéance. Pour l'heure, ce sont 1 300 à 1 400 tonnes quotidiennes de mineral qui sont remontées à la surface avant qu'un lavage sophistiqué sépare le plomb du zinc, du cuivre, de l'argent et de

l'or. Mais comme toute multiqui n'en cherchent guère les nationale qui se respecte. la compagnie des mines de Buaron Les Français qualiflent les ouvriers de « jamais contents et revendicatifs ». Pourtant les miexporte une grande partie du mineral vers la France et la Suède, le reste étant traité au centre sidérurgique de La Oroya. quand ils le font, c'est un vérita-Pour qui connaît certaines mines ble coup de tonnerre qui s'enindustrialisées du nord de la France, les 200 kilomètres de galeries de Huaron, une des Des dizaines de milliers de mineurs tous concentrés dans ce mines les plus importantes du Pérou, font penser à l'enfer et

point nevralgique du Pérou, ce pourrait vite devenir une poudnère. On a tenté de les faire taire par des avantages matétricité, il fant travailler huit à riels. Echec. On a alors choist de les isoler. La voie ferrée qui reliait Huaron à Shelby, puis à Cerro-de-Pasco a été détruite et remplacée par d'écormes camions qui défoncent les pistes : « Pas d'aittiude, où l'oxygène com-mence sérieusement à se raréfler, rentable, ce chemin de fer v avonait le directeur a Détruit pour nous coincer dans ce trou », affirment les mineurs

Sens trein, ni volture, ni autobus se rendre à Cerro devient presque exceptionnel et aller à Lima presque impossible.

#### Lima a peur

Alors les mineurs accusent the ont trop peur que les prolos descendent en masse sur Lima, c'est pourquoi ils ne font rien pour ameliorer la piste Cerro-Lima, axe routier qui pourrait être très rapide et qui est l'un des plus fréquentes du Pérou. Cette peur à Lima de ce monde loconnu du Nord semble réelle : alors que la présence policière est très discrète dans tout le Pérou, cette route est coupée de plusieurs barrages de policiers en armes qui fouillent et contrôlent methodiquement chaque véhicule et chaque pas-

Isolés du monde, les mineurs se replient sur Huaron, en commanauté villageoise, pour gérer les communes, les propriétés, le maigre cheptel, pour organiser des fétes et rérémonies rituelles qui cimentent ce groupe compact, A Noël, eo souvenir des esclaves noirs importes des Etate-Unis, ces gueules noires deviennent, le temps de quelques jours, des a negritos », petits negres narguant le pouvoir blanc, esclaves modernes qui dénonceot leurs fers, lenr misère. En mars, le carnaval qui permet toutes les outrances, en mai la fête de l'arbre, en septembre la journée des syndicate, en octobre la cerémonie du Senor de los milagros, le Seigneur des miracles, esciave noir qui annonça le retour du

Leur isolement dans la cordillère les contraint à multiplier cette vie sociale et associative, mais l'apparition de la télévision va-t-elle eo sonner le glas ? Car Huaron va vivre prochainement une petite révolution : la T.V. va enfin être installée.

branchée sur le rèsean vidéo de Cerro-de-Pasco. Les antennes vres tolts de tôle, les mineurs se groupent par trente ou quarante pour acheter en ville des téléviseurs à 100 000 soles, plus de quatre mois de salaire. Alors, moyeo d'assimilation qui

réjouit les ingénieurs trançais. e boite » pour sortir de l'isolement, la télévision ne risquet-elle pas de faire naître une révolution négative, de détruire cette vie collective, ces racines populaires ? Car elle aura beau avoir une télé vidéo de l'an 2000, Huaron conservera sa mine et ses esclaves du dix-neuvième siècle. Cela, c'est aussi une image de la Prance à des millers de kilomètres des corons du Pas-de-Calais.

(1) 1 gol vaut 1,7 centime.

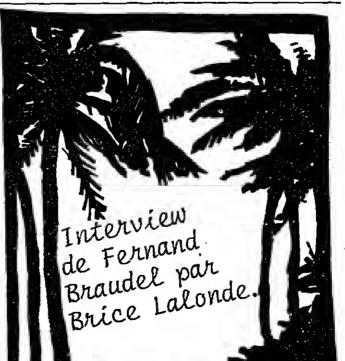

Le Sauvage/Le Nouvel Observateur

#### REFLETS DU MONDE

### THE TIMES

#### Jeu de la mort à l'hôpital

Las Vegas est la cité dn jeu où l'on peut parier sur tout et sur n'importe quoi, habituellement sans de même, rapporte le Times de Londres, avec l'affaire du e jen de la mort » pratiqué dans le centre de réanimation d'un hôpital de la ville. Le quotidien britannique écrit : Les détective: de Las Vegas pensent que plusieurs membres du personnet de l'unité de soins intensifs à l'hôpital Sunrise prenaient regulièrement des paris sur l'heure exacte de la mort des malades dont l'état était désesperé. Mais l'affaire prend un tour particulièrement horritrant et étrange lorsque l'on apprend que plusieurs employés ont été licencies parce qu'une infirmière avait, semble-t-il, debranché dans six cas au moins les appareils de survie des patients. » L'infirmière, précise le journal, a été surnommée dans la presse locale « l'ange de la mort ».

### al Bayane

#### La corrida de l'autobus

Les usagers de la R.A.T.P. se plaignent parfots des transports en commun parisiens. Mais fes défauts et les insufficances de ces derniers sont encore peu de chose. comparés à ceux des autobus marocains, du moins si l'on en croit ic quotidien At Bayane. qui écrit : « La porte s'ouvre. La porte : un appel. une invitation. Les usagers se précipitent en désordre. Ils se bousculent, crient, gesticulent, Puis, pressés, lessivés, haletants, la peine au cœur, la sueur au front, ils se regardent. Tristement, ils se regordent. L'espace est occupé plus qu'il ne faut. L'espace rempli de chair humaine. L'espace qui gemil et foit gémir.

» L'autobus est au Maroc un tieu d'affrontement. C'est l'arène où les masses vivent chaque jour la corrida de l'épuisement et de la mort tente. Comprimés jusqu'à l'arant-dernier souffle, ils ont la patience qu'ti faul : ces hommes dges, ces jemmes enceintes, ces enjants en lar-mes, cette humanité qui peine et qui souffre, poussée à la dérive d'une vie sociale basée sur le principe de l'exclusion.

Entassés comme ils sont, les gens s'enflamment très vite. Et il suffit d'un petit incident pour que cet amas de nerts demenne une ruche bourdonnante. L'atmosphère s'électrise. Et la chame des querelles commence. Ette agite bien des arbres généalogiques. Alars tes bonnes polontes se manifestent. Les médiations e'offrent pour catmer la tempête déchainée. Il est encore temps, cor il jaul ecarter t'imminence d'une bagarre, qui risque de décleneher un phénomene de boute de neige.

» Dans tes conditions de la compartimentation, où les gestes et les moupements sont enchaînés et l'espace manque pour cogner, toute bugarre est un dérangement... Elle est le dérangement de corps soudes par les controintes de l'entassement. En plus, les usagers n'ont pas intérêt à ce que le bus s'arrête. Ils n'ont pas intérêt à ce que le poyage se prolonge. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les voya-qes. Loin de là. Mois parce que le transport, dans notre pays, est une illustration de l'enfer.

### DIE WELT

#### Patrimoine buccal

Les clients des dentistes ouest-allemands se sont enrichis chaque jour grace à la hausse régulière du prix de l'or, constate le quotidien Die Welt. Il rapporte l'expression du ministre du travail. M. Ehrenberg, pour qui il s'agit d'une véritable consti-

tution de patrimoine buccal ». s Si l'on tient compte de la tendance du marché de l'or, le ministre a raison, ajoute le journal. 666.11 mittions de deutschemarks ont été verses l'année dernière par la sécurité sociale et par mutuelles, uniquement pour l'or qui entre dans les ordonnances des denlistes. En comparant avec 1978 (463,37 millions de deutschemarks), cela représente une augmentation de 43,8 %. »

Sur la base du cours de l'or atteint début 1980, tes remboursements devraient se monter, pour l'ensemble de l'année, à 1,1 milliard de deutschemarks, en hausse de

65.5 % par rapport à l'année précédente. Il ne fait guère de doute

que les caisses ne pourront échapper à cette augmentation vertigineuse car. « en l'état actuel de nos connaissances, il n'existe vas de matériau qui puisse équivaloir à l'or pour les facilités de travail qu'il offre, sa fiabilité et sa souplesse à l'usage. L'emploi d'un substitut à l'or put, appelé sor economique » (48.5 % d'or et de palladium, 1 % d'argent, et le reste en metaux non precieux). accroît tee risques de décoloration et les laux de décollement et d'éclatement. Sur ce point, tes causses el tes dentistes sont unanimes : ce qui est moins cher à l'installation ne le reste pas forcément à t'usage. Les améliorations ou les renouvellements qui sont souvent nécessaires sur les prothèses en a or économique » ont un effet boomerang sur les couts ».

### Baily 2022 Mail

#### Vivent les femmes au travail!

«Employez plus de femmes. et vous éviterez les grèves! » Tel est le conseil, d'un feminisme d'ailleurs ambigu, que donne le professeur britannique Northcote Parkinson aux patrons anglais, et que rapporte le quotidien populaire de Londres Daily Matt. Voici, selon ce journal, le résumé des réflexions du professeur : Employez une femme, et rous verrez aussi qu'elle consacrera son énergie à son travail, non à papoler, à se dis-puler ou à dire du mai des gens dans leur dos. Nommez torial et elle ne chargero pas sa secrétatre des achats de Noël, de lui journtr un alibi ou de téléphoner au tapissier

pour lui dire d'aller à l'appartement prendre les mesures des nouvelles housses des coussins. Les jemmes, dans l'ensemble, ne voient pas en leur secrétatre un compromis entre un cheval de tratt, une bonne d'enfants et une intendante non rémunérée.

» St une femme est votre supérieur immédiat, vous n'avez pas à redoater qu'elle fruit de sa propre créatimité, vos innovations pour sa pensée à elle, nt qu'etle saisisse chaque occasion de se platndre de vous au patron tout en disant en votre présence que vous êtes indispensable et bien parti pour les sommets.»



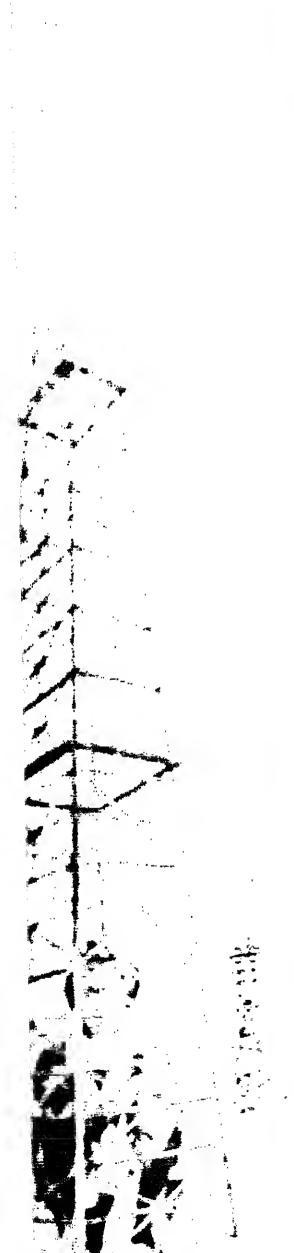

# La Grande-Bretagne avec ou contre l'Europe

Jusqu'où la Grande-Bretagne acceptera-t-elle d'avancer sur la voie européenne? L'ajournement du sommet des Neuf, prévu les 31 mars et ler avril, alourdit encore le climat. Le contentieux entre Londres et les Huit a rarement été aussi important.

JACQUES GRALL ET PHILIPPE LEMAITRE I

### Faute d'une véritable intégration commune. Sa situation d'impor-

nauté sont actuellement dominés par l'« affaire anglaise ». Mme Thatcher demande qu'en 1980 la contribution nette » du Royaume-Uni an budget européen - différence entre ce qu'il verse et ce qu'il reçolt - solt diminuée de plus de 1 millard d'unités de compte (entre 6 et 7 milliards de francs) (1). De semblables corrections devralent également être apportées les années euivantes ; de telle manière qu'en tont état de cause la contribupas supérieure à celle de la France.

Cette requete, au-delà de l'effort financier qu'elle suppose de la part des Huit (ils devraient payer ces 6 ou 7 milliards de francs à la place du Royaume-Uni), revient à mettre en cause et de façon profonde la manière dont est assurée la solidarité financière à l'intérieur de la Communaute. L'accepter reviendrait à neutraliser, au moins partiellement, les effets des politiques

L'enjeu de la négociation révèle que, sept années après l'adhésion du Royaume-Uni à la Communaute, son intégration n'est pas falte; ou, pour le moins, qu'elle continue à soulever des difficultés sérieuses, de trois ordres.

 Celles qui sont le plus souvent mises en rellef sont de nature psycho-politique. « L'attirance vers le grand large », image qui recouvre la volonté de maintenir des relations privilé-Etats-Unis ains qu'avec les pays du Commonwealth, continue à limiter l'engagement européen du Royaume-

Il est vral que l'importance des versements britanoiques au budget europeen s'explique en partle par le fait que le Royaume-Unl continue à s'approvisionner plus que ses partenaires à l'extérieur de la C.E.E. Il est vrai aussi que le souci de ne pas diviser le camp occidental, de ne pas se distinguer des Etats-Unis, est perlodiquement mis en avant par le gouverne-

• LE GENERAL DE GAULLE

tenies perticularités «

- Le 14 février 1963 : « Il teur convenir que

l'entréa de la Grande-Bretagne changera com-

pièlement l'ensemble des ajustements, des

ententes, des compensations, des règles qui ont

été établis délà entre les Six gerce que 10us

ces Eleis comme l'Angleierre oni de irès impor-

- Le 17 mai 1867 : - Le Merché commun

constitue une sorte da prodiga (...) que la

Grande-Bialagna entre dans la Communaulé sens

être réellement estreinte au système agricole

des Six, ce eyetème éclete du couo, ce qui

bouleverse complèrement l'équilibre du Marché

commun et enlève à la Frence una des prin-

cipales relsons qu'elle Caut evoir d'en jaire

pertie. (...) Il est vrai que les Anglais - ce

qui ast bien naturel — anvisagent leur parti-

cipetion comme devant automatiquement conduire

le Communauté à deventr tout autre que ce

- Le 27 novembre 1967 : «Le peuple angleie

discerne sans douts de clus en plus ciairement

que, dens la grand mouvament qui emporte la

monde (...) et compte tenu des prientations de

plua an plus centriluges qui se toni joui dana

le Commonwealth, le structure et les habitudes

de son ectivité at même se personnalité nationala

eont désormais en cause. (...) De tà, dans ses

protondaurs, une tandance à découvrir un cadre,

tût-il européen, qui puisse l'aider é aeuver,

sauvegerder sa propre substance, qui lui par-

l'altége d'una pert da son tardeau.

mette de jouer encore un rôle dirigeant et qui

ment de Londres pour contester des initiatives communautaires le S.M.E., la politique de l'énergie). Pourtant, ces initiatives, si elles étaient menées à bien, pourraient entraîner des dépenses communautaires accrues outre-Manche et alder à régler le probléme budgétaire.

 Les deuxièmes difficultés résultent de la structure de l'économie britannique, qui est très elolgnée de celle des autres Etats membres. L'agriculture, l'énergie. la monnaie, sont trois secteursclés qui illustrent cette diffèrence. Le Royaume-Uni est le seul des Neuf qui, compte tenu de la place rédulte qu'y occupe l'agriculture, ne tire pas de bénéfices de la politique agricole fait considérer tout autrement que ses partenaires les poesibilites d'action énergétique commune. Le caractère international de la livre rend problèmatique son adhésion au système monétaire européen. En fait, et l'on revient ainsi au problème budgétaire, les politiques communes existantes ou susceptibles d'étre aujourd'hul envisagées n'intéressent pas Londres, Faut-II, des lors, s'étonner que la part du budget européen dépensée au Royaume-Uni demeure modeste et, par conséquent, pose pro-

taot producteur de pétrole lul

 Les troislèmes difficultés tiennent au déclin de l'économie

britannique. Comme le montre d'une manière impressionnante le « rapport Maldague », publis il y a peu par la Commission de Bruxelles, le Royaume-Uni est celui des Neur qui, depuis 1973, a le moins bien réussi l'ajustement de ses structures industrielles aux nouvelles données de l'économie mondiale. Récession, taux d'inflation et de chomage records ainsi qu'un fort déficit de la balance des paiements : le Royaume-Uni, si l'on en croit les écentes prévisions de la Commission européenne sur la situstion économique en 1980 additionnera plus que tont autre Etat membre les contre-perfor-

Plus grave, au fur et à mesure que les mois passent, l'exercice de revivification de l'économie nationale tenté par Mme Thatcher semble avoir de moins en moins de chances de réussir. On annonce un budget 1980-1981 rigonre ux qui. vraisemblablement, sera mal accueilli. Et Mme Thatcher expliquers sans doute que la charge que représente la contribution britannique au budget européen est largement responsable des coupes claires qu'il a fallu opèrer dans les dépenses publiques.

La Communauté européenne risque, dans ces conditions, de devenir l'alibi gouvernemental pour expliquer à l'opinion les conséquences les plus néfastes du conservatisme sauvage.

(1) En 1980, la « contributinn nette » du Royaume-Uoi devrait se situer entre 1.5 et 1.6 milliard d'unités de compte. La contribution nette de la France s'est située en 1979 aux alentours de 350 millions d'unités de compte. Mme Thatcher enteod que la contribution britennique nette soit rameoée au moins au niveau français; ce qui signifie, dans la meilleure des hypothèses. Une réduction de la cootribution britannique de 1,15 milliard d'unités de compte. llard d'unités de compte.

# Cinq litiges principaux

Les grands dosslers communautaires sur lesquels les Anglais s'opposent aux autres Etats membres, ou dn moins s'en distinguent en défendant des positions stratégiques, sont nombreux. Le rappel des cinq prin-cipaux illustre les difficultés que rencontre l'intégration complète du Royaume-Uni à la C.E.E. et explique les raisons objectives qui sont à l'origine du problème habituel de la contribution bud-

• LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Assurement, c'est à ce propos que le différend entre le Roy me-Uni et les autres membres de la C.B.E. est le plus net, le plus permanent. Sur ce terrain, les Huit sont loin d'avoir des positions homogènes: mais, même s'ils estiment nécessaire d'amènager la PAC (politique agricole commune), lls y son: tous attaches.

Les Britanniques, dont la production agricole n'est pas considerable, souhaiteraient la disparition de la PAC. Leur rève. ou, si l'on prefere, leur illusion, serait de revenir à une situation permettant au consommateur an-

glais de s'approvisionner à nouveau à bas prix sur le marché mondial, principalement aux Etats-Unis, au Canada, en Austraile et en Nouvelle-Zélande. En adhérant, le Royaume-Uni

n'a pu faire autrement que de se résigner à l'existence de la PAC, dont, solt dit au passage il a contribué à alourdir les charges en imposant alors l'importation, chaque année, dans la Communauté, de 1 300 000 tonnes de sucre produites dans ses anciennes colonies des Caraïbes. de l'océan Indien et du Pacifique, et de 120 000 tonnes de beurre neo-zeiandais. Les Britanniques profitent au mieux de leurs intérêts du système garantl de prix; à l'abri de celui-ci. Ils accroissent sensiblement leur production, en particulier de lait. Leur ldee de base est qu'il

convient de gérer la PAC de manière à empécher l'apparition d'excèdents coûteux à résorber. Selon eux. l'a Europe verte » peut, à la limite, viser l'auto - suffisance, mais il est absurde qu'elle cherche à dégager une capacité d'exportation substantielle. Depuis 1973, et aujourd'hul avec plus d'ardeur qu'hier, les Britanniques dénoncent les exportations

subventionnées et le font avec une vivaclté toute particulière lorsqu'il s'agit de l'ivraisons à l'U.R.S.S. et aux pays de l'Est, Leur préfèrence, pour assainir la PAC, irait à une politique des prix très rigoureuse.

Dans le débat en cours sur les mesures à adopter pour réduire les dépenses de soutien des marchés, les Britanniques s'opposent lgoureusement, au nom de l'efficacité, à l'idée de faire bénéficier d'un traitement moins sévère les petits et moyens exploitants. Leur approche en la matière est purement économique : l'idée qu'il conviendrait de favoriser le développement d'une agriculture traditionnelle adaptée à l'Europe et à ses habitudes et de tourner le dos, au contraire, à une agriculture industrielle souvent « sans

sol » leur est étrangère. Cette façon de volr, exempte de toute sympathie à l'égard de la PAC et de ses methodes, aboutlt parfois à de fortes tensions au sein des Neuf. L'actuel conflit sur le mouton est, à cet égard, exemplaire : nul doute qu'un règlement européen serait adopte - et. par là même, supprimées les raisons qui conduisent les Français à fermer leurs fron-

tières - si l'effort accompli pour tronver un compromis ne se beurtait pas à la totale intransigeance des Britanniques.

le Royaume-Uni aux autres pays

#### LA PECHE. Les divergences qui opposent

membres à propos de la poli-tique de la pêche sont tout aussi sérieuses que celles qui troublent la sérénité de l'« Europe verte», mème si, depuis quelque temps, elles se sont légèrement attenuees. La rupture de la négociation sur la politique commune de la peche date de décembre 1977. La mer s'épuise et il faut moins pecher. Le problème acquel sont confrontés les Neui, en l'occurrence, est de répartir la pauvreté et les sacrifices. Les Britanniques, faisant valoir que leurs mers sont de très loin les plus poissonnenses de la zone des 200 milles communautaires, exigealent l'exclusivité des droits pêche dans une zone de 12 milles au large de leurs côtes. Ils demandelent, de surcroit, que la repartition entre les Neuf des quotas de poisson disponibles leur soit très favorable. Les huit parteoaires étaient disposes à accorder un traitement preferentiel aux Anglais, mais à condition tout de même de ne pas s'écarter aussi radicalement de l'esprit du traité par ce qui leur était demande. L'éclat de décembre 1977 laissa des traces profon-

Par la suite, le Royaume-Unl arrêta de manière unilatérale des mesures de conservation (par exemple sur le maillage des filets pour la pêche à la langoustine) qu'il s'efforça d'imposer aux pecheurs des antres Etats membres, notamment francais. La cour de justice de Luxembourg décida que c'étalt illegal. Depuis quelques mois, on assiste à une certaine détente; le dialogue semble à nouveau possible, mais, pour l'instant, les problèmes-clés — l'accès et la répartition des quotas — ne sont toujours oas tranches.

La spécificité de la postion britannique à propos des affaires energetiques n'a pas engendré de tensions aussi graves que pour la PAC, mais elle ne facilite pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des tentatives visant à mettre en place une polltlque commune. Le Royaume-Uni est le seul des Neul à disposer de ressources pétrolières importantes; li a la garantie de l'auto-suffisance durant au moins toute l'ectuelle décennie. La principale consequence qu'en tire Londres sur le plan politique est de refuser toute initiative pouvant aboutir a partager ou à attenuer sa souveraineté sur le pétrole de la mer du Nord.

En fait, on pent se demander bleme. Que pourraient demander de manière concrète les Huit à leur partenaire britannique? De discuter avec lui du profil de production en mer du Nord au cours des années à venir : de se déclarer prèts à « pousser » la production et à privilégier l'approvisionnement de la C.E.E. en cas de tension internationale. Il semble, en vérité, que les engagements susceptibles d'être pris (compte tenu des contraintes techniques qu'implique un accroissement rapide de la production, compte tenu egalement des courants commerciaux qui ont été établis par les compagnies exploitant les gisements) ne pourraient être que de portée limitée. Néanmoins, le fait que le Royaume-Uni refuse, sur ce terrain, le dialogue avec les pays partenaires constitue un point de blocage psychologique et politi-

que. La très nette primauté que les Anglais accordent à l'Agence Internotionale de l'énergie, selon eux le meilleur forum pour assurer la coordination des stratégies énergétiques occidentales, n'est guére propice à l'écloslon d'initiatives communautaires. Pour Londres, l'action des Neuf en matière énergétique ne peut être considérée que comme un prolongement, un complément de celle de l'Agence. Un moyen comme un autre de s'assurer que les Français, qui restent en dehors de l'Agence, ne puissent rien faire qui soit de nature à

en entraver le fonctionnement. En realité, en ce domaine plus

encore qu'en d'autres, les Anglais ne veulent rien entreprendre sans les Américains : ainsi, en juin 1979, ils ne se sont ralliés aux mesures de surveillance des marchès libres préconisées par la France (procédure d'encadrement des transactions) qu'après s'être assuré que les Etats-Unis donneraient leur aval.

Accessoirement, ils souhaiteraient que la Communauté leur apporte son concours financier pour valoriser leur production de charbon. Mais sans Insister, car lis savent qu'un tel appui est difficilement concevable de manière isolée, en dehors d'un ensemble d'actions énergétiques communautaires dont, pour les raisons décrites plus haut, ils ne souhaitent pas la venue.

#### LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

Autre affaire majeure où les Anglais se distinguent : ils ne participent pas au Système monétaire européen (S.M.E.); ou du moins — ce qui est le important — à son mécanisme de change En 1978, aux conseils europeens de Copenhague puis de Brême, M. Callaghan, premier ministre, avalt accueilii avec beaucoup de réticence la proposition de MM. Giscard d'Estaing et Schmidt visant à relancer activement la cooperation monè-taire. M. Healey, qui était alors le chanceller de l'Echiquier, voyait deux objections principales à la participation de son pays au projet de S.M.E.

Il craignait que l'operation n'affaiblisse le dollar ou, du moins, ne gêne la politique monétaire des Etats-Unis ; il redoutait surtout que les contraintes du système n'entrainent le Royaume-Uni dans une politique déflationniste.

Les conservateurs, de côté, dès leur arrivée an pouvoir, ont manifesté de l'intérêt pour le S.M.E., tout en se gardant d'y adhèrer. On reparle aujonrd'hui, à Londres et à Bruxelles, d'une telle adhesion. Une décision dans ce sens, qui serait présentée comme une illustration exemplaire de l'engagement européen du Royaume-Uni, pourrait sans doute aider à règler le problème de la contribution britannique au budget européen : les pays membres les plus ricbes seraient invités à verser leur obole pour aider le Royaume-Uni, considéré comme peu prospère, à réussir l'opéra-

Il reste, si l'on fait abstraction de ces raisons de circonstance, que les obstacles à l'adhésion au S.M.E. demeurent considérables. Le caractère international de la livre en premier lieu : parce que c'est une petro-monnaie, son taux est actuellement artificiellement élevé. Peut-on ainsi lmaginer que le gouvernement décide d'entrer dans le SME. à ce taux accidentel de la livre qui, sur le long terme, ne pourrait que porter prejudice à la bonne tenue

des exportations ? Autre obstacle, Mme Thatcher mène une politique économique fondée sur un étroit contrôle de la masse monétaire ; celui-ci est difficilement compatible avec la participation de Londres an S.M.E. (le maintien de la cohésion des taux de change peut, en effet, impliquer des interventions importantes sur le marché, avec comme corollaire possible un accroissement de la masse monétaire). Adhérer au B.M.E. supposeralt, en bonne logique, un infléchissement serleux de la politique économique da Royaume - Uni... La Grande-Bretagne y est-elle prête ?

#### • LA CONTRIBUTION NA-TIONALE AU BUDGET DE

LA C.E.E. Cultiver la différence : le Royaome-Uni s'y emploie dans Communauté. Cette attitude explique, pour partie au moins, qu'aujourd'bui la contribution britannique au budget dépasse lourdement ce que Londres reçolt de la C.E.E. (voir ci-dessusi. Nul doute qu'une attitude moins méflante, plus constructive, des Britanniques aurait pu - pourrait - avoir comme corollaire un accroissement des dépenses communautaires outre-

### Davantage d'échanges tout de même

(en millions d'unités de compte européennes) | Variation

|                                                       | 1973              | 1979       | eo<br>six ans |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| Achats du Royaume-Uni Tuta! Duot aux huit partenaires | 31 562            | 37 769     | + 19,7 %      |
| de la C.S.E                                           | 9 612             | 27 457 (*) | + 185,7 %     |
| • Ventes du Royaume-Unl                               | 24 795            | 27 674 -   | + ILS %       |
| Ront aux huit partenaires<br>de la C.E.E              | 7 79 <del>0</del> | 25-001 1*) | + 221 %       |

(\*) Sur la base des ceuf premiers mois (20 684 millions en trois aestres pour les accats et 16 798 pour les vectes du Royaume-Uni).

Entretien avec

E n's Jess-Lon Germa In Fig. et is Salste to - 's scouls sing ! d 1. 3 (C) CTU Su bord di leo 2 province transport 2 province trance erest du ter paisa i per la capitale.

to the 2 Stre Personnel & de l'Europa, Cuitte & Ser gene aufant etre exilé chen uch ih : 142 2" aux gutren. Ein tent que net i lais perdre la tape à cat toe. Et quitte & fore sed avar: etre seul dans des et ou il y a le lac. fee me ingra, et la ville, serei, Le ca .... est aussi grand qu'un Las Angeles ou il y aurait la forêt, des

ist. trim les quarfiers. L'et 15 27, c'aut la France I l'au-11 tu l'appeler « Europe », male. rett - France - à cause de Rive. Le parte a été tournée à Parts. Ure France de quartier, quartier de 'A Trance, comme on peut dire goarlet te la lune, Pour les sette et mons sacré seles pesse Mo. 'étais un profession' qui feut 'est i se d'x minues supplémen-

- 5 x fcls deux avait surptie, Gr. Savoir était un peu infantile. provesant, mais, ca, je suks dianne ce'in ne l'ait pas reçu comme ser mayal sérieux, qu'on ait charché in prividation but alle n'étalt pas. Ma "ave sar la langue française, out. tomme un recooli de chensons l'autretois : pas le four de la jenque immease, mals le tour des expres stors. On est remonté jusqu'à Des-stres. Aristote, systématiquement la: interroga les dent gemine en claint : "Ou bien, ou bien. " - Au bout de trole émissions. Na

ava ent des tactiques ; la putte fille ; ie ne sais pas, et le petit garçon. un peu des deux. On les me dans une elimation où charan disk obligé de faire un choix pour qu'en puisse voir son invention, es cape cité de décision, sans réfléchir très longtemps. Le télévision le permet. le cinéma devrait pouvoir en arer profit : se vivre et se voir à la têlevision, ouis eu cinóma on peut taire des histoires.

### Echapper au scenario

- Sauve qui peut (la vie) est un début d'histoire. Moi qui n'abne rien lant que les histoires, on m'a dil que je les détruisais. J'ai mia ving! ene pour m'accrocher, pour pouvoir commencer. C'est dur, Ce qu'on vous défend, c'est de raconter des histoires. A boy meets a girl... autre chose que ce que c'est d'habitude au cinéma.

sous forme de film, d'Introduction à une verttabla histoiro du cinéma (1), montrer les aspects incomus de c:te histoire : premier aspect, voir le cinema plutôt que de le lire. C'est la seule histoire qu'on peut voir, autre, on peut l'inventer. . Le fait de voir ast considéré comme dangereux, répréhensible. A chaque paye alphabétisé on dit

que la littérature libère. Moi je ne pense pas. Pendant on moment, on peut ne pas écrire en premier. Mals lis en arrivent à faire passer la littérature, à faire 'ire un téléfente eur un écren de télévision. On abine les yeux, on a peur de laur pouvoir. Les enfents, e ils pouvaient leur coller l'alphabet à deux mois... · Oul, on montre de plus en plus,

mais on voit de moins en moins Les imeges da télévision, c'est comme la musique d'ascenseur. · Un film, ca ne peut pas se dire, ca se vit Je prends beaucoup da noles, mais pas pour décrite comme les gens qui font des scéns-

(1) Editions Albatros.

• GUY MOLLET

Le escrètaire génèral de la S.F.I.O avait déclaré, le 30 novambre 1967 : - L'entrée de la Grande-Bratagne dans la C.E.E. donneralt une talle dimension aux problèmes économiques qui se trouvereient posés qui la geetion de l'Europe élargie que la passage à l'Europe golitique serait inévitable. C'est la motif tondemental da l'opposition du général à le demende brianniqua. [...] Pour nous, le choix est lait l'envée de le Grande-Breragna ne paut qu'être bénétique

Ce qu'ils avaient dit

#### é l'Europe . • GEORGES POMPIDOU

un couvent suoposant une série de vœux que l'on orononcarait les uns après les eutres, n'ast pas non plus une chimèra, cele doil ètie une realité Or nous arrivona sustement au momant daa réalilés (...) Noue ne sommes pas terméa à Le 17 mai 1971 à la BBC : «It na leut

Le 10 juillet 1969, à Paris : « L'Europe n'est ces

toul de mêma pas croira que la oroblème de l'entrée de la Grande-Brelagne dana le Marché commun consiete é résoudre per exemple le probième du sucre des geys du Commonwealth (...) La vérité, c'est qu'il y a una concaption de l'Europe et il s'agit de savoir ai vérilablament ta conception de le Grande-Bretagne est autopèenne [...] Je conneis les repports entre le Grande-Bretegne et le Nouvelle-Zélande, je crots qu'ils sont encore plus sentimentaux qua commerclaux, mēme si cale sa traduit finalement per des tonnes de beurre at da tromege (...) Mais ti ne taudrait pas en conclure que le Grande-Bretegna, une tole entièe dans le Marché commum, continuera à e'approvisionner siliaurs, comme alle l'a tait jusqu'à présent. Le 24 juin 1971, à Paris : «L'Anglaierre na

eupportari plue cetta Europe das Six qui le laisait peneer en qualque eorta è l'ampire nepoléonien at eu blocue continental. Le général de Gauile d'aitteurs en avait conecience depuis longtempa. Dèjà en 1958 il m'avait dit ; « Ce

« out m'ennuie avec le Marché commun, c'est

Le 8 mai 1968, à Londies, M. Giscard d'Estaing

ou'il nous brouillers evec l'Anglelerre. . M. GISCARD D'ESTAING

est alois leader des républicains Indépendants · Ce qu'il leut, c'est négocles un traité spéciel, qui delerminera les conditions dans tesquelles les transformations nécessaures syent été eccomplies per la Grande-Bretagne el reconnues per les Six, le Roysume-Uni pourrait pessar d'un simola accord lerilaire au eletut de membre de plain drois de la C.E.E. -Le 20 décembre 1974 : - Il y a deux trailés : le traité de Rome out organisels l'encien Marché

commun, le irsité d'adhésion de l'enirée de la Grande-Bretagne. II [M. Wilson] ne demande le negoziation ni de l'un ni de l'autre, ce qui eat très importent Par contre, il demenda un certein nombre da modifications el d'ajustamants de l'étet des choses el non pas des trailée. . M. GEORGES MARCHAIS

#### Le 12 mars 1975, à TF 1 : • Je comprends que nos cemeredes britenniques ne spient que cheuda

pour anirer dans une Communeulé qui présente un eapeci assez lamentable : le chômege et l'inflation existent dana tous les pays de la Communauté (...). Ja comorends que François Millerrend souhalis que son ami Wilson entre dans la Communaulé Ce n'esi pas cela qui résoudre le problème qui est qua la petite Europe capitaliela davienne l'Europe des travellieurs, « . M. MICHEL JOBERT

Le 1" avril 1974, à Luxambourg. M. Jobeil est elose ministre des effauas étrangéses : - Nous avone accepté de peyar l'entrée de la Grande-Bretagna dans le Marché commun à son justa prix. Nous ne voyone pas le nécessité de payer un prix supplementaire pour son matnian.«

que Griffith cost : A u course 's o Plantso, a Water Be phose à A Findustra ag. phat.ca s La mu du monta de la phe Je vas de

- AVEC podser de ner. Avec out à de poor na ta Tous les anun:s. O ples du n & Pépoqu d'angois:

la justice " Mes projets ? Faire la suite.

catiavres

broule,

equi; certe céréi trois saini dans proc Imm vieu: vecu inca inca inca iveu iren Rus gail ont

ici, las suh

# Radio-Télévision

LE MONDE DIMANCHE

Entretien avec Jean-Luc Godard à propos du feuilleton « France tour détour deux enfants »

# Se vivre, se voir

» France tour détour deux enfants », série de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, a été produite par l'institut national de l'audic et Sonimage pour Antenne 2, il y a deux ans. ude-Jean Philippa l'abrite dans son ciné-club pendant un mois, à raison de trois » mouve-

Cette » émission d'actualité, depuis classée classique de cinéma » (dit Jean-Luc Godard), est un modèle de télévision courante, de même que «le Tour de France par deux enfants», de G. Bruno, dont etle est tibrement adaptée, était un » livre de lecture courante ». Et, comme le manuel, c'est une teçon d'instruction civique.

Une voix, celle de Jean-Luc Godard, dit Robert Linerd, interroge Camille et Arneud : » La nuit, c'est de l'espace ou du temps ? » - «La lettre A, tu penses que c'est venu avant le chiffre 1 ou après ? » — « Un problème, une difficulté, est-ce qu'on peut l'éclairer ? » -- « La

E n'al jamais quitté la France. dit Jean-Luc Godard, ja suis franco-sulsse, d'une région blan déterminée entre la Haute-Savole et le Suisse romande, J'ai pultté Parie daoule cing ane aly ens Après, c'élait trop dur an province. ja sula revenu eu bord du lac de Genève. C'était trop dur parce que c'était la province française : on restait à l'intériaur du territoire, tout passait par le capitale.

» Quitte é être l'étranger, autant l'être vraiment. La Suisse, c'est l'Iereël de l'Europe. Quitte à être axilé, autant être exilé chez soi, Je suls étranger en Suisse : toujoure face chez pila, pite chez face, ce qui déplaît aux eutres. En tant que plie, je tela perdre le face à ceux d'en face. Et quitte é étre seul autant être seul dans des endroits où il y a le lac, les montagnes, l'herbe, et le ville, aussi. Le canton de Vaud est aussi grand qu'un Los Angeles où Il y aurait la forêt, des lace, entre les quartiers.

L'émission, c'est le France ; j'eurele pu l'eppeler - Europe », mals c'est - France - à cause du livre. Une partie e été tournée à Paris. Une Franca de quartier, quartier de la France, comme on peut dire quartiar de la lune. Pour les enfants, à Paris, la télévision est un objet familler, moins secré qu'en province. Moi, j'étale un professeur qui leur teralt faire dix minutes supplémen-

- Six tols deux avait eurpris, le Gai Savoir était un peu infanble, provocant, mala, ça, je sula étonné qu'dn ne l'eit pas reçu comme un travall sérieux, qu'on est cherché le provocation où ella n'était pas. Un travail sur la langue française, oul. comma un recuall da chansons d'autretols : pas le tour de la lengua sions. On est remonté lusqu'à Descertes, Aristola, systematiquement j'ai interrogé les deux gamins en disant : « Ou bien, ou bien. »

» Au bout de trois émissions, îls avalent des tactiques ; la petite filla : le ne sala pas, et la petit garçon, un peu des deux. On les mettait dens une situebon où chacun était obligé da faire un choix pour qu'on pulsse voir son invantion, sa capacité da décision, sans réfléchir très longtemps. La télévialon la permet, le cinéma devrait pouvoir en tirer profit : se vivre at se voir é le télévialon, pule au cinéma on peut taire

#### Echapper au scénario

. Seuve qui peut (la vie) est un début d'histoire. Moi qui n'eime rian tant que les histoires, on m'e dit que la lea détruisals. J'al mle vingt and pour m'accrocher, pour pouvoir commencer. C'est dur. Ce qu'on vous défend, c'est de raconter des histoires. A boy meets e girl. autre chose que ce que c'est d'hebi-

- Mes projeta ? Faire le sulta. eous forme de film. d'Introduction à une vérlieble hietoiro du cinéma (1), montrer les aspects inconnus de catte histoirs : premier aspect, votr la cinéme plutôt que de le lire. C'est le seule histoire qu'on peut voir,

l'autre, on peut l'invanter. • Le feit de voir est considéré A chaque pays alphabétisé on dit que le littérature libère. Moi je ne penee pas. Pendant un momant, or peut ne pas écrire en premier. Mele ile an arrivent à telre casser la tittérature, à telre tre un télétexte sur un écran de télévision. On abima les veux, on a peur de leur pouvoir. Les entents, e'lls pouvaler leur coller l'alphabet é deux mois...

- Out on montre de plus en plue, maie on volt de moine en moins Les Imeges de télévision, c'est comme la musique d'escenseur. . Un film, ça ne peut pas es dire, ça se vit. Je prends beaucoup de notes, mais pas pour décrire quelque chose qui va es passer,

iumière, c'est plutôt du mouvement ou bien c'est immobile? Les questions abordent le corps aussi bien que le maison et l'école, le père et le mère, l'argent et le pouvoir, l'image, la télévision, la métaphysique, la philosophie. Et les enfants se prétent à ce travail qui semble ne pas les concerner vraiment. Au cours d'un débat en 1878, Jean-Luc Goderd

CLAIRE DEVARRIEUX

disait : " Ce que j'al fait, ce n'est pas interroger tes entants, c'est m'interroger AVEC les antants.» As pire, on ressent de l'angoisse dans se voix d'interviewer invisible qui parett perfois dérouté par l'absence de réponse. Au mieux, on saieit un début de vérité : Godard a pris ces débuts d'homme et de temme, a commencé par reprendre le langage au pled de le lettre et 11 tire au clair le propre rapport do téléspectateur à l'enfant ou bien le rapport de l'enfant au monde. Dans tout cela, it décompose la mouvement de

Outre les interviews, chaque épisode compre un dialogue untre deux journalistes, Betty et Albert, qui racentent des histoires et commentent les reportages de Robert Linard. Il y a aussi des scènes où les gens, dans la rue, dans les magasins, sont présentés comme des » monstres ». Enfin, une longue image montre les entants pendant un repss ou à l'école. On est soudain feur hauteur, comme on ne les voit jamais.

Luc Godard. C'est pourquel dens cet entretie il paria plutôt de son film »Sauve qui peut (la vie) », de son livre » Introduction à une véritable histoire du cinéme » (éditions Albetros), at il était plus intéressant de l'Interroger à partir des mots » France tour détour » que sur le feuilleton qui contient toutes les vraies questions at le vrat début de leurs réponses



rios, comme le Pentagone - un film qui e du succès échappe au scénario, ce qui ne veut pas dire que je suls contre les acénerlates. L'Idée, c'est, en montrant des telts réels, commant on e fait des légendes. L'important, ce n'est pas que Griffith elt Inventé la gros plan, c'est : é un certain momant, on e coupé le plan. Comme é un certain moment, avec Rimbaud, Joyce, Picasso, on e talt un saut.

» Le cinéme muet, qui était popu-taire parce qu'il montrait les choses sane les dire, était très puissant. Waiter Benjamin a dit ta mema chose à Adorno : l'Inconsciant da l'industrie e pria paut, on a mie en pratique la parlant.

» Le muet, c'était le découverta du montaga. La cinéma n'est pea da le photo en mouvement, meie trois photos à juger, à comparer. Je vala démontrer comme un ecientifique : Elsenstein e fait ça et ça.

### D'abord le projecteur

» Avec la cinéme parlant, il fallalt cesser da voir, da panser, d'imaginer. Avec la muet, les gens ouvraient les yeux, ensemble. Tout le monda est é égalité devent l'image : le cinéma, sas yaux, à notra heuteur. moins taboua que le sexe, mais é recouvrir, puissants, à contrôlar. Tous las grenda du perlant sont musts. On prendre donc des examples du muet el ce que c'est devenu à l'époque du parlant.

- Hitchenek your telegit mouris d'angoissa en montrant une rengée de boutailles, at non une rengés da cadevres. Il lui talleit une puissenca inoule, male une image evant, et enrès. Le on voit le vérité. Ce rend le justice. C'est clair, pas besoin de

- Voir l'histoire plutôt que la

reconter. Le cinéma ast le seul endroit où ce paut se faire. Si la seule parsonne qui peut dire la vérité na la reconta pas, il doit blen y evoir une raison. Aiors on amplote un eutre moyen. On dit : Il n'y a qu'à montrer, Ja pensa qu'on l'empêche. Aujourd'hul, las films, Il na a'agit pea de las voir, mais d'en parlar. C'est ça, être critique, at nous, tous ceux de la nouvelle vague, on était plus proches d'Henri Langlois que d'eucun aulre. Langlois était un cinèsala qui toumeit ses films dans les projecteurs et non dans les caméras. Lumiérs a d'ebord inventé le projecteur, at, après, la caméra. Pulsqu'il y e un projecteur, il faut inventer de quoi le nourrir : entre Augusta et Louis, Il a dû se passer quelque chose comme ça.

» A la télévision, on a invanté la télespectateur evant les pro-

. La télévision est comme du a rechelle industrie gens de cinéma ont relusé d'étre pria an charga par les P.T.T. Mals les gens des P.T.T. avalant leur idée des filme qu'ile voyaient, et commant lie pensalent qu'on faisait les films. Les P.T.T. on donc vu quelque chose, el on retrouve an plue rigide, parce qu'é l'échalle industrielle, toute la manière de taire du cinêma commercial, evec la corporatiama, les specializations, toul - guand on ne finit pas par retrouver les mêmes gens. Le cinéma é côté est un funambule, un tzigene : Verneuil est un tzigene per repport au directeur de FR 3. Enfin. par comparaison.

. La vidéo, l'utiliser comma quelqu'un de cinème et utilisar le cinéma comme quelqu'un da télévision, c'est laire une télévision oui n'exiete pas, un cinéma qui n'existe plus. - Les gans de cinéme rafusent ebsolumant la vidéc. L'evanlage, pourtant, c'est que l'image qu'on

fail, on la volt avant de la faire ; on décide ou non qu'on ve le revendiquer. Si le n'al rien avac cette Image, je peux voue montrer mon angoisse et vous n'avez rien é dire. Mais les technicians sont das sorclera, quand je dla ça II n'y a plua da sorcallarie at ce n'est pas la peine de gagner 5 000 françs, Désacrallser, c'est ce qu'ils ne vaulent pas. Ils refusant de voir ensamble.

- Aujourd'hul, Il y a plus da disputa qu'eu Moyen Age parce que tes amouraux ne charchent pas à voir, puis c'est le drame et le soutfrance. C'est une émission da télévision entra eux, ils na peuvent plus pariar pour faire le lumière. lis parlent, il y a des tonnes da sens qui sa court-circultant, et ile se séparent, il n'y e rien eu.

### L'enfant prodigue

• En France, on a vécu aussi la fin d'une Illusion : on ne talt pas da la télévision tout seul, c'est ce qu'elle a de blan par rapport au cinéma, qu'on peut faire seul. Una émission qui ne passe pas, c'est pire qu'un film qui ne passe pas. Et ceux qui ont la pouvoir sont ceux qui passeni plusieurs fois par lour, loute le semelne. Le cinéme e un extreordinaire pouvoir à le télévision, per example, quand il passe neuf lois par jour comme é la télévision américaine, c'est prodiglaux. C'est la retour de l'enfant prodique, le cère qui l'evait chessé est maintenant complice, et la pubilc lait fête, parce que le pire dee de Funes est sans com mesure evac les séries : dans le cinêma, il reste une treca de liberté, de romenesque.

- Mele antin le puissance, c'est celui qui écrit, dii qu'il a vu. Moise a ramené les tables de la Loi, il a vu des choses at il en e tiré profit. Socrate periait sans écrire, Il poussait le communication un peu loin, il a élé exploité per Pieton. Jésue, é sa menière, il a fellu en teire un livre. Les disciples viennent de le littérature, 11 n'y e pas de discipies dane le cinéma. Il n'y a que d'autres grande cinéastes. C'est le littérature qui permet de recopier, sinon, les romanciars originaux, ile deviennent tous, meurent de soli-

- La pinéme peut apporter des solutions, maie on ne voit que des problèmes. Dapuis vingt ans, ja change des choses dans le cinéma, alors que le public n'est pas encore là. On devrait pouvoir, ca ne se tait pas, les résistances sont les plus lortes.

- A la télévision, personne na feit rien, saut les ouvrières qui tabriquent le poste. Non, il n'y e même pas d'énergie. Zitrone falsait quelque chose, et Couderc, meia qu'est-il devenu 7 A la télévision, rien ne se crée, rien ne es perd, rien ne se transforme.

- Il n'y a que des moyens de communication, mais il n'y e plus de communication. J'ai eu beeucoup de mal á taire passer le cináme at le télévision comme des moyens de communication. On doit se demander : est-ce qu'on peut se servir de quoi, et pourquoi ? -\* Vendredi 4 avril, A 2, 23 heures.

de la semaine

Les notes de JACQUES SICLIER \* A VOIR. \*\* GRAND FILM

#### La Glorieuse Aventure

DE HENRY HATHAWAY Lundi 31 mars TF 1, 14 h. 25

\* Gary Cooper, héros de l'impérialisme américain au temps de la « pacification » des Phi-lippines (1906). I déo to g t a appines (1906). I de olto gla contestable, mais les scènes d'action, d'aventures sont dramatiquement, epectaculatment réussies (épidémie de choléra, siège du fort el combats).

#### Le Voleur de bicyclette

DE VITTORIO DE SICA Lundi 31 mars A 2, 15 h

\*\* Le chômage et la misère à Rome, dans les années d'après-guerre. L'errance d'un homme auquel on a volé son instrument de travall, dans un monde où il se heurts à la jatalité sociale sous le regard de son jeune fils, son témoin et sa conscience. Grande œuet sa conscience. Grande ceu-vre a néo-réalista » de Zavat-tini et de Sica, tournage en décors réels avec interprétes non professionnels. C'est la France qui fit le succès de ce film auquel le public italien préjérait les melodrames de Metarazzo et les productions divertissentes. Au constat, à t'enalyse de la condition ou-prière, de la délinquance engendrée par une pauvrete intolérable s'ajoute une ligne de force spirituelle. Remar-quable par le dépouillement de la mise en scène et l'atti-tude humaniste, 'e Voleur de bleyelette a gardé une valeur universelle.

#### Topaze

DE MARCEL PAGNOL Lundi 31 mare FR 3, 20 h. 30

FR 3, 20 h. 30

\* La comédie sattrique de Marcel Pagnol (mœurs des politiciens affairtistee sous la III° République), créée en 1928 au Théâtre des voriétés, est très datée et, pas plus que les versions cinématographiques tournées en 1932 par Louis Gasnier, en 1936, par l'auteur, celle-ct, dont le texte fut « modernisé » par Pagnol en 1950, n'est satisjaisante, Reste, ici, l'interprétation de Fernandel, qui fut, au cinéma, le m cille ur « Topaze ».

#### Bataille au-delà des étoiles

DE KINJI FUKASAKI Lundi 31 mars TF 1, 20 h. 35

Union de producteurs américains et japonais pour un film de science-fiction exploitant les vieux clichés de l'ennemt galactique et de la défense du quactique et de la défense du genre humain. A part deuz ou trois céfets spéciaux sur les monstres de l'espace, c'est sans tntérêt.

#### Le Capitaine Fracasse

DE PIERRE GASPARD-HUIT Mardi 1" AVRIL FR 3, 20 h, 30

\* Abel Gance avait, en 1942, tiré du roman de Théophile Gautier un film brûlent de lyrisme romantique dont les tmages en noir et blanc évoquaient les gravures de Gus-tape Doré. Celui de Pierre Gaspard-Huit es une jolie illustration en couleurs, un speciacle de cape et d'épèc plus mené par Jean Marais, maiamore de théâtre et ter-railleur pour la bonne causc. que par une mise en scène sans imagination. Cela peut plaire eur enfents et Louis de Funès en Scapin ne passe pas inaperçu!

#### Le Gentleman d'Epsom

DE GILLES GRANGIER Jeudi 3 avril FR 3, 20 h. 30

Escroc des champ de courses — mais avec quelle classe ! — aventurier de la combine lancant à toute volée des dialoçant à toute volée des dialo-gues « enarchisants » d'Au-diard, grand seigneur envers une femme fadis aimée. Gabin fatt son grand numéro dans ce plet cuisiné de la démago-gie pour public petit-bour-geois. Louis de Funès en res-taurateur tenté par le démon des champs de courses appa-rait dans la deuxième partie. Ce serait la seule raison de voir le film.

#### L'Incompris

DE LUIGI COMENCINI Jeudi 3 avrit A 2, 20 h. 35

\*\* Très mal accueilli au Festival de Cannes 1967, passé Festival de Cannes 1967, passé à la seuvette à Paris, sous le titre Mon fils, cet incompris pendant l'été 68, l'admirable film de Comencini n'a été réellam ant découvert, en France, qu'en 1978, après la juste réévaluation d'un cinéaste tialien longtemps mésestimé. Ce peintre de l'enjance, ca grand moraliste, qui ne peut se résioner à l'écrusane peut se résigner à l'écrasa-ment des enfants, des adolescents, par le monde des adul-tes, a traité dens un atule classique, rigoureux, la jaille ceusée par la mort de la mère, d'una cellule familiale (bourgeoise) apparemment bien protégée, le malentendu pro-fond d'un vère et d'un fils qui n'a pas suivi sa loi, qui est resté fermé sur sa qut est resté fermé sur sa souffrance, sa solitude, attendant un geste de compréhension, d'amout. D'una histoire mélodramatique empruntée à la romancière inglaise Florence Montgomery (la sensiblerie latmoyante de l'époque victorienne), Comencini a tiré, créé une tragédie intimiste, approfondissant ea thématique personnelle, conduisant que personnelle, conduisant les speciateurs à l'émotion la plus praie, la plus boule-

### Le Distrait

DE PIERRE RICHARD Dimanche 6 avril TF 1, 20 h. 35

\* Variations burlesques sur un « caractère » de La Bruyère. Cela pèche par le scénario, trop mince, trop fra-Richard ce réveur générateur de catastrophes hilarantes, son comique d'observation et ses caricatures. Même s'il est e distrati » et brouillon dans sa réalisation.

### Une nuit à l'Opéra

DE SAM WOOD FR 3, 22 h, 35

\* Voilà donc le film qui au-rait marqué la décadence des Marx Brothers parce qu'Irving Thalberg teur avatt imposé un scēnario de comédie loujoque jaçon M.G.M. et un réalisa-teur travatllant selon les règles des atudios. Ce n'est, certes, ni Animal Crackers, ni Monkey Business, ni Plumes de cheval, nt Soupe au canard, mais si les Marz Brothers ne mais si les mart brothers ne sont pas, ici, subversifs et déchainés, leur extraordinaire invention trouve de quoi s'employer (en dépit d'une intrigue avec couple sentimen-tal) dans les facéties et l'agressivité. Comme toujours, passagers clandestins, ils sement une folle pagaille dans une cabina de bateau, et il jaut les voir manter au gré de leur jantaisic la machinerie de l'Opère de New-York eprès avoir mis la confusion dons l'orchestre — pour subo-ter une représentation du Trouvère de Verdi, et esca-moté un ténor qui avait eu — t'imprudent — le tort de leur déplaire.

### Comme ils chantent à Zagorsk

Pour la première tole, une équipe de télévielon étrangère était autorisée en 1979 à filmer cette cérémonie, ou plutôt ces cárémonies, qui, chaque année, trois jours durant, du vendred! saint eu jundi de Péques, attirent dans le monastère de Zagorsk, proche de Moscou, une toule immense de fidèles, jeunes et vieux, temmes et enfents eussi, vanue récondre en chœur aux incantations des popes.

Déjà, en 1977, France-Musique avait eu le possibilité de retransmettre en direct, des neures et des heures, 'es chants de cette liturgie orthodoxe que le Russie de tout temps a su maanifier. Cer. enlin. les Sieves ont do sacrées votx, même el c'est un lieu commun de le dire. tci, en plus de les entendra, on les volt, on volt cas milliere da silhouettee recueillies, et, en gros plan, des vieeges graves, attentils aux paroles vanues de derrière l'iconostase où se trouve t'autel, le sanctueire, ettentil aux allèes at venues des accidsiastiques. Et pertout des chandelles, des clerges de cire brune qui vacilient, inlessablement remplecés par ceux qui errivent el prient et se prosternant. La lumière da ces chandelles a été la eeul écletrage qu'alent utilisé les cemeramen des télévisions étrangères qui ont prêlé un concours efficace é Jean Meurice et Gebriel Mérétik

La esmi-penombre ajoute à le qualité des imegea, les restitue dane leur vérité mystérieurs. On perçoit l'elmosphère de ces foumées de pélarinege, de ces soirées, de ces nuits de célé-bration. C'est l'authenticité qui est émouvante.

\* a La Grande Pique en U.R.S. a. dimanche 6 svil,



comme les gens qui tont des scèns-(1) Editions Albatros.

MAGAZINE MEDICAL : LES JOURS DE NOTRE VIE, VIVRE AVEC LE DIABETE Lundi 31 mars.

Elle a huit ans. Elle est diebétique. Chaque jour, elle doit se faire laire une pique, subir des analyses médicales. Comment vit-elle cas brutales intrusiona quotidiennes dans son univers d'enfant ? ils sont adolescents, diabétiques, eux eussi. Comment réagissent-ile? lis se révoltent, rejettent le rôle difficile que leur impose leur meladia. Et leurs aînés ? lis ont franchi le cap du refus. Ils se sont » convertis », le mieux possible. Pour eux, le vie est redevenue presque » comme evant ». Ils savent eussi qu'il y e cinquante ans lis seraient morts; eujourd'hul its peuvent vivre presque normalement... à condition d'elder la médecine. S'Il ételt important que dans une première émission M. Plarra Desgreupes montre ce qu'est 'e combat les effets, il était nécessaire de consacrer eu moine autant de temps à l'aspect psychologique et sociologique de cette maledie aul concerne un million de Frençais : c'est ce qui e été feit dans un deuxième volet réalisè avec la collaboration du professeur Jean Bernerd et où il est question



du «varaent Intérieur» du diabète. Les explications et précisions ne concernent pas seument touchés par cette effection, mele tous les « autres », leurs proches, leurs compagnons de travall, leur petron et l'homme de la rue. A. R.

#### Plus d'un amoureux

OPERA : « MANON LESCAUT » Merdi 1º avril. TF 1, CC h. 30

Relativement peu connu en France è ceuse sans doute de le concurrence de l'œuvre de Massenet, Manon Lescaul est le premier des grande opéras de Puccini, celui qui, après le demiéchec d'Edgar en 1889, lui assurera la première plece parmi les compositeurs Italiens de sa génération. Puccini pensait avec cielryoyence qu'- un a lemme comme Manon peut avoir . plus d'un amoureux .

La première difficulté était d'abord d'obtenir de ses librettistes un découpage nettement Massenet, plus proche du romen de l'abbé Prévost, male qui convienne à son lyrisme plus expansil. . Puccini, devait

écrire Bernard Shew, m'epparaît comme l'héritier de Verdi. Contrairement è ce qui se passe dans l'opère de Messenet. c'est Des Grieux aul occupe Ici la première piece, et le carectère de Manon s'éloigne du portrait tout en demi-teintes ou avait su dessiner dix ans plus lôt le compositeur françeis C'est qu'il s'agit Ici d'un drame lyrique et non plus d'un opère-comique L'ection se situe dens là oremière moitie du dix-huilleme siècle. Au premier ecte (è Amiens). Menon, que se familie destinait eu couvent, est enlevée par 'un jeune' cheveller. Des Grieux. Au deuxième acte (à Paris), elle ebandonnera son emant pour le riche Géronte. puls voudra fuir à nouveeu evec Des Grieux. Géronte la fera erreter et conduire eu Hevre avec les prostituées (troisième actc). Déportée en Louisiene, elle y mourra d'épulsement dans le désert. - G. C.

#### Passion au troisième âge

CINEMA 18 : LOUIS ET REJANE FR 3, 20 h. 30

ils sont charmants, minces, élencés, deux vieux edojescents beaucoup plus agréables à

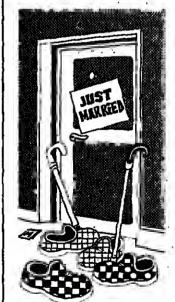

gens. Libres evec ça, è la retreite, l'un et l'autre. Lui, Paul Crauchet, est célibataire, elle, Denise Noël, veuve. Ils viennent de se rencontrer dans un foyer du troisième age et ile e'entendent, lia e'alment, se découvrent el se promenent et s'offrent eux quetre coins de Paris des grandes bouffes et des petiles eles.

Une hietoire sans problème. El ça c'est un problème. Perce que pour la faire progresser cette histoire et rebondir et nous tenir en haleine, il en faut un, 11 faut un nœud, un os. un eccord, il faut ce qu'on appelle un ressort dramatique. Y supplée ici le scandale supposé que provoqua euprès des amis, des copains, des enfents el petitsenfants da l'héroind, sa lleison. C'est totalement invreisembleble. Et c'est pourtent vrat, e'empresse de préciaer le réalisateur. parler d'un cas sembleble.

Le couple un instant défait par ces cencane, se reformera devant Monsieur le Maire. It aurait suffi d'y penser une houre plus tot pour qu'il n'y alt pas de film. Caurall été quand mème dommage. Il est d'une rare, d'une constante justesse de ton. - C.S.

#### Chez les jésuites

DRAMATIQUE: LE SÉQUESTRÉ Mercredi 2 avril TF 1, 20 h 35

A ceux qui ont été penelon naires chez les jésultes, le film de Guy Jarra (una edaptation du roman de Bernard Ponty) rappellera peut-être de bons el de mauvals souvenirs, à moins qu'il ne les exaspère En 1962. année où se situe l'action. On n'enfermell plus les élèves récalcitrants su séquestre - cette cellule de prison. En 1962, on ne laissall pas les adolescents aller diner chez une jeune et

Jolle veuve d'ailleurs habillée è la mode de 1978. El si c'étaient là les seules invraisemblences da ca scenario complaisant et d'une prétention contqumée l On pense à un mauvais pasticha da Montheriant. Jean-Roger Caussimon joue le recteur. Les images ont été tournées à Sariat dans un décor reel : Il v e la une des multiples glooces casernes è éduquer que les bons pères ont désertées. Maia ce n'est pas cette - Illustrailon « des problèmes de l'Eglise an train de changer qui fera avancer la réflexion.... M.L.B.

#### Lundi 31 mars

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h 15 Réponse à tout.

12 h 35 Midi première. 18 h Journal.

18 h 35 Emissions régionales 13 h 50 Croque-vacences.

Joe chez les lourmis; 13 h 55. Oricolage; 14 h, variétée; 14 b 05, loice-oature; 14 h. variétée; 14 b 05, lofos-cature; 14 h 20, Arago X-001. 14 h 25 Les après-midi de TF1 d'hier et d'au-

jourd'hui. Cinéma : « la Giorieuse Aven-Pilm américain de E. Hathaway (1839), avec G. Cooper, A. Leeds, D. Niven, B. Owen, B. Crawlord, K. Johnson (nouvelle rediffu-

sion).
En 1916, dans l'ûs de Mindanao, aux Phüippines, un médecin américain et queiques
soldats protègent les indigènes contre les
pillaris Muros résoltés.
16 h., variétés: Perspective des moouments
(Paris: l'Arc de triomphs et l'Obélisque);
17 h 47. A votre service.

TF 4. 19 h 30 Un, rue Sésame. C'est arrivé un jour.

Le gouffre du Malstrom. 18 tr 10 Une minute pour les temmes. Voltures: he ratez pas vos occasinna 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Let înconnus de 19 h 45. 20 h dournal -20 h 35 Cinéme : « la Bataille au-delà des

Film américano-japonais de R. Pukasaki (1967), avec R. Anrton, B. Jaeckel, L. Paluzzi, B. Widom, T. Gonther.
Une station spatiale détruit un astéroids qui menaçait la Terre, mais se trouve

envahie par une substonce verte engendrant des monstres. 22 h Débet : Stations spatiales : les cités du futur ?

du futur?

Avac: le professeur M. Planel, directeur Ou groupe de recherches olnlogiques spatiales à l'université de Toulouse, M. J. Collet, chei du département des systèmes de transports spatiaux à l'Agence spatiale européenne, et M. Hubert Curien, président du Centre national d'études spatiales. Le « Candide »

DEUXIÈME CHAINE : A 2

12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Sèrie : La vie des autres. 12 h 45 Journal. 19 h 35 Emissions régionales

13 h 50 Face à vous. Aujourd'hui madar 14 h Aujourd'hui madame.

Des auteurs face à leurs lectrices.

15 h Cinéma : » le Voleur de bicyclette «.

Film Italieo de V de Sica (1948), avec I. Maggiorant, B. Staolle, L. Carrel, E. Alteri, O. Brunn (onovelle rediffusion).

Un ouvrier romain, chômeur depuis deux nus, troune enfin un emploi de colleur d'affiches. Mais, on lui vole sa bicyclette sans laquelle il ne peut travailler. En compagnie de son jeuns füs, il recherche la noieur.

18 h 30 Magazine médical : Le diabète, vivre

avec. Lire notre selection. 17 h 20 Fenêtre sur... Métusina. 17 h 45 Récré A 2.

Émilie ; Mia Mia O ; la Livre de la semaine ; AlCator.

1R h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.

18 h 45 Top club.

20 h Journal 20 h 25 Cartes sur table, avec Cyrus Vance, chei de la diplomatio américaine.

Magazine : Question de temps. La radiologie. 21 h 45 Document : Le temps des cathédrales. Les outions s'affirment. Le gothique, appélé « l'art de France » ren-contre des résistants en Europe. 22 h 35 Variétés : Salle des fêtes.

TROISIÈME CHAINE: FR3

19 h 30 Pour les jeunes.
 Hebdo jeunes; Le lièvre et la tortue.
 10 h 55 Tribune libre.

Etre femme dans notre société, aver P. Mallet-Jords et F. Noorisalet. 19 h 10 Journel. 19 h 20 Emissions régionales.

18 h 55 Dessin animé, L'ours Paddington

Les Jeux. 20 h 30 Cinéms public : « Topaze ».

Film trangats de M. Pagnol (1950), avec
Fernandel, E. Perdrière, P. Larquey, J. Moret,
M. Valica, J. Pagnol, J. Castelot (N., radif-

Iusion).
Un professeur de collège naif et honnété devient, sans le savoir, l'homme de paille d'un conseiller municipal se livrant à des offaires véreuses I atteint la réussite sociale en se faisant malhonnéte à son tour. 22 h 45 Journal.

#### Mardi 1er avril

PREMIÈRE CHAINE: TF T

12 h 15 Réponse à tout. 12 h 35 Midl première. 13 h Journal.

13 h 45 Croque-va

13-h 45 Croque-vacances.

13 h 47, Joe chez les fourmis; 13 h 53, hricolage; 13 b 57, variétés; 14 h 2, Iolos-nature; 14 h, 9, Arago X-001.

14 h 15 Les après-midi de TF 1.

Le regard des femmes, d'z. Ruggieri.

14 h 20, Etre à la uoe; 14 b 32, série; Sandokan (no 5), réalisation; S. Sollima;

15 h 28. Variétés; 15 h 2, Le regard des femmes sur la société; it trevaille, elle travaille et le vie...; 18 b 32. Chant et cootrechant; 18 h 52, Mardi guide; 17 b 12, Livres service; 17 h, 12, Variétés; 17 h 38. Cuisine; 17 b 46; Vie pratious; 17 b 53, Variétés.

18 h TF 4.

18 h 30 Un, rue Sésame. 18 h 55 C'est errivé un jour.

Le bourgeois de Kiev. 18 h-10 Une minute pour les temmes.

. Spécial pareots, 19 h 20 Emissions régionales 19 h 45 Les inconnus de 19 h 45.

20 h Journal 20 h 30 Spectacle du Metropolitan Opere de New-York; "Manon Lescaul".

(Prodoction do Matropolitan Opera de New-York. Dir. James Levice. mise eo acece de Gian Carlo Menotti, avec Renata Scotta et Placido Domingo.)

D'après l'œuvre de l'anbé Prévost.

L'ire notre selection.

22 h Débat. 22 h 45 Les charmes de Paris. La modiste da Denfert Irealisatico Daniel Martineso).

23 h 15 Journal DEUXIÈME CHAINE : A 2 10 h 30 A.N.T.I.Q.P.E.

12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Série ; La vie des autres.

12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Face à vous.

Aujourd'hui madame. L'homour au cinéma.

15 h 5 Drematique : Vivre libre, l'enfant d'Afrique.
Réalisation L. Born.
15 h 55 Spéciel Rècré A 2 à l'Empire.
Réalisation J. Samyr, avec Cabu, Dorothée,
Ariane Gil, William Leymergie, Jeen Lacroix

et Petrick Simpsoo-Jo 18 h 10 English spoken : On we gq.

18 h 30 C'est la vie, 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 18 h 45 Top club.

20 h Journal. 20 h 40 Les dossiers de l'écran : » Denlelle a

disparus.

Une enquête de M. Gosset et Cl. Masscl.

Le 21 décembre 1976, une jeune fille disporait sans laisser de traces. Pendant deux
mois, Marianne Gosset et Claude Massot ont
enquête sur les lieux. Une enquête, mais
oussi une réliexion sur les relations à l'intérieur d'une famille.

Avec la mère de la jeune fille; M. J. Confida, directeur de la police générale à lo présec-ture de police; Mme M. Ollier, dont la saur o disparu, et R. Mary, qui o disparu pendant trois ans.

23 h 30 Journal.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

18 h 30 Pour les Jeunes Les couleurs du temps.

18 h 55 Tribune libre. Les lemmes et l'isolement : la librairie Carabosse.

18 h 19 Journal. 18 h 20 Emissions régionales.

19 h 55 Dessin animé. L'ours Paddington.

20 h Les Jeux.

20 h 30 Cinéma pour tous : « le Capitaine

Pilm Irançais de Pierre Gaspard-Huit (1961), avec J. Marais, O. Grad, G. Barray, L. de Punès, A.-M. Petrero, R. Garrone, R. Billery. B. Dhéran, P. Noiret (rediffusion). Sous la règne de Louis XIII, un gentithomme gascon ruiné se joint à des comédiens ambu-lants pour l'amour de l'ingenue de la troupe, Il joue le rôle d'un grotesque et consuit de 22 h 10 Journal.

### Mercredi 2 avril

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h 15 Réponse à lout. 12 h 35 Mid! première.

13 h Journal. 13 h 45 Les visiteurs du mercredi.

13 h 45 Les visiteurs ou mercreul.

de C. Lard.
Avec les martonnettes Sibor et Bora; 13 b 45,
Déclic; 14 h 08, Le Ostaille des planètes;
14 h 32, Interdit aux olos de dix sou;
15 h 01, Les aventures de Black Beauty ou
Prince Noir (nº 1); 15 h. 26, Spécial dixouinze ans; 19 b 20. Le parede des desaics
animés; 19 h 44, les infos; 17 h 02, Le voi
du pétican; 17 h 28, Studio 3.

18 h 10 Auto-mag.

18 h 30 Un, rue Sérame.

19 h 30 Un, rue Sésame. 19 h 55 C'est enfré un jour. L'hnmme-grecoullie. 18 h 10 Une minute pour les femmes. locendie? Pas de panique. b 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les inconnus de 19 h 45. 19 h 55 Tirage du Loto. 20 h Journal. 20 h 35 Dramatique : « le Séquestré «. Réalisation : G. Jorné, evec J.-R. Caussimon, F Ducoyer. P.-A. Wolff, A. Baltec. L'ire notre sélection.

Magazine ilitéraire de G. Suffert.
Avec Jean Malaurie (« les Derniers Rois de
Thué »); Pierre-Jokez Heilas qui présente
4 Toknou » d'Antome Sylvère et le curé
Alexandre. 23 h 10 Journal.

10 h 30 A.N.T.I.O.P.E. 11 h 30 Emissions régionales. 12 h 5 Passez donc me voir, 12 h 30 Séria : La vie des eutres.

DEUXIÈME CHAINE : A 2

22 h 5 La rege de lire.

12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Face è vous. 14 h Les mercredis d'Aujourd'hui madame.

15 h 15 Sports : Tennis à Monte-Carlo. .18 h 30 C'est le vie.

16 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 18 h 20 Emissions régioneles.

19 h 45 Top club. 20 h Journal. 20 h 35 Mi-fugue, mi-reison : Où ee la fête? Lo fête, en direct de la Foire du Trône : une

23 h 30 Journal. TROISIÈME CHAINE: FR 3 18 h 30 Pour les jeunes.

Le diabéte, vivre avec (0° 2). Live notre sélection.

noce à la campe

22 h 40 Magazine médical.

De trun en troc; Pierrot et l'ateller de réparetion. 19 h 55 Tribune libre. Les femmes at la cootraception, avec Mme Missoffe, député de Paris, et le doc-teur L. Cournot.

19 h 19 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

18 h 55 Dessin animė.

L'ours Paddington. 20 h Les jeux.

20 h 30 Cinéma 18 : « Louis et Rélane ». Scenerin et réalisation P. Laik. Avec P. Crauchet. D. Noël. etc. Lire notre sélection.

22 h Journal.

### PÉRIPHÉRIE

LUNDI 31 MARS

• TELE-LUXEMBOURG : 20 h., Série : Sam et Sally : 21 h., En effeuillant la marquerite, film de M. Allègret.

TELE - MONTE - CABLO : 20 h. 05, Série : L'homme de ('Atlantide : 21 h. 05, Intamie, film de B. Birdwell

• TELEVISION BELGE: 20 h., Cinude Fran-cots, le film de :a vie, film de S. Pavel, sulvi d'uo débat. — E.T.B. bis : 19 h. 55, Wallonie immédiate: 22 h. 30, Luodi-sports. TELEVISION SUISSE ROMANDS: 20 h. 25, A boone ecteodeur: 1. 42 consommation ec question: 20 h. 45, lke: 12 partie). film de M. Shavelson et B. Sagai sur la via d'Eisenhower: 22 h. 25, Les canards sauvages: émission de rock.

MARDI 1" AVRIL

TELE-LUXEMBOURG: 20 h., Série: L'homme qui valeit 2 milliards: 21 h., la Guerre des boolleggers, film de R. Quins. • TELE-MONTE-CARLO: 30 h. 05. Série: La légeode d'Adams et de l'ours Beojamin; 21 b. 05, Mme et son clochard, film de N. Mc Leod.

e TELEVISION BELGE: 20 b., Feu jo mère de Madame, t.e G Feydesu, eo différé du Théâire Royal des Galeries: 20 h. 45, Concert eo fête. – R.T.B. bis.: 21 h. 05, The Muppet Show: 21 h. 30, Le monde du cioéma: 22 h. 20, Vidéographie.

e TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. 25, Spécial Yves Mootand, avec à 20 h. 37 : Vincent, François, Peul et les autres, film de Cl. Santet, et à 22 h. 25, Gros plan sur de J. Duvivier.

MERCREDI 2 AVRIL

MERCREDI 2 AVRIL

TELE-LUREMBOURG: 20 h., Bit-Parade; 21 h., l'Étotic britée, film de J. Elbbs.

TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 05. Cirque du mnode; 21 h. 05. Rak, film de Oh. Belmont. TELEVISION BELGE: 20 h. 1ncob et Joseph., film de M. Cacoyannis; 20 0. 50. TV F magazine: 21 h. 50. L'Comme et la musique. — E.T.B. bis: 19 h. 55. Championoat du minide de patinage artistisque (en dilitéré de Dortmuod): 22 h. 20. Arts-Oebdn.

TELEVIVION SUISSE ROMANDE: 20 h. 20. Mosaque ivariétés): 21 h. 15. Le tempa Oes pastillies ou Faut-II avoir peur des micro-processeurs?

JEUDI 3 AVRIL

TELE-LUXEMBOURG: 20 b., Serie: Starsky et Hutch: 21 h., ls Producteur. film de J. Leyter.

TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 05, Série: Drôtes de dames: 21 h. 05, Fammes hors la loi, film de S. Newfield.

TELEVISION BELGE: 20 h. 15, Quo Vadis? film de M. Lo Roy: 22 h. 55, Le carrousel aux images. — R.T.B. bis: 19 h. 55, Cootert: 21 h. 55, Cootect: 22 h. 20, Cours d'angials.

TÉLEVISION FUISSE BOMANDE: 20 h. 25, Temps présent: A la recherche d'un nouvel Temps present : A is recherche d'un nouvel Eldorado: 21 h 25. Aogoisses, avec un télé-film de J Schuiz-Conway : l'Assassin aux deux visages : 22 h. 30. L'antence est à vous.

VENDREDI 4 AVRIL

TELE-LUXEMBOURG: 20 h. 30. Orchestre symphonique R.T.L.; 31 h., l'En/ones nue, nim de M. Pialat.
TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 05. Série: La chute des algies: 21 k. 05. Golgotha, nim Yves Montand.

TELEVISION RELGE: 19 h. 55, A sulvre, hebdomadaire d'information: 21 h. 15, Il étau une jous l'Amérique, film de G. Stevens. — R. T.B. bis: 19 h. 55, Veodradi-sports: 21 h. 65, Feuilleton: Le taupe.
TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h., Le ronde de nuit: 21 h. 25, le Sympho...te des deux mondes, evec l'Orchestre ou Collegium Academicum: 21 h. 25, Uoe histoire de la médecine.

SAMEDI S AVRIL

TELE-LUXEMBOURC: 20 h., le Mystère de la chambre 'orte, film de J. Newlaod: 21 h. 35. Cine-sélection: 22 h., Hugo et Josephie, film de E. Orede.
 TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 65. Série: Kun Fu; 21 h. 65. Sous le ciei bleu d'Hausel, film de N. Taurre.

TELEVISION BELGE: 20 h. 25. les Misé-rables, film de J.-P Le Changle: 21 h. 55. Jeu: Risquons tout. TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. 30. Série: Le conquête du ciei; 21 h. 25, Les cleeaux de cuit: 22 h. 50, Football.

DIMANCHE 6 AVRIL

DIMANCHE 6 AVRIL

TELE-LUXEMBOURG: 20 h., Série : La petite maisoo dans is prairis: 21 h. In Tunique, film de H. Koster.

TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 05, Série : La grande vallés; 21 h. 10, Fáiné des Ferchaux, film de J.-P. Meiville.

TELEVISION BELGE: 19 h. 55, Variétés: 21 h. 10, Une jomille, téléfilm japonsta.

TELEVISION SUESE ROMANDE: 13 h. 55, Peau d'âne, film de J. Demy; 22 h. 10. Des yeur pour entendre: 2. h. 30, Vespérales: Office de Pâques evec les Bours de Romain Môtier.

PREMIÈRE CHE SE TE T 12 h 15 Réposes à 1001.

12 h 36 Mild pro-14 h 15 Crouss 400

The ches the desirates; let is 36 - 100 cles the desirates and the desirates and the desirates the desirates and the desirates the desirates and the desirat Assisted to h TFA 19 h 30 Die, 1967 Cham 18 h 55 C'ad anilai en pair. La porte à det.

19 h 18 ting estates pour les this Districtus, les mal-stode de totton : les linguisses. 19 h 20 Emilia

20 h downsk-20 h 35 Au thaire on set : + 1 Deliment v.

de Sacia Guilley, vinimalme : Renayoun, Guilley, vinimalme : N. Chollet, J. Banney. Un houses que si frisher à que conserve à Calmandiam :der post fils. 22 h III Decementation 3 Lie decem the Maria Maria Reichel, burragemente 34. a th

PREMIÈRE CHAINE :

12 h Philatelle chib. 12 h 30 Caleine Maire.

12 h 45 La vie commence des Taratiler dans Pilerminte. 13 h Journal.
13 h 30 Le monte de l'apos

13 h 50 Au plaisir de amonté. 13 h 50 Au plainte du annuell.

13 h 55. Chapten melon et bottet
in 11: 14 h 44. Un mon et or; l
Plume d'Ellant 15 h 54. Découvertail
15 h 18. Maye l'absilie : 13 h 34. Té
15 h 42. Un noue en or : 15 h 34. Té
25 h 42. Un noue en or : 15 h 34. Té
25 h 42. Un noue en or : 15 h 34. Té
16 h 55. Arec des idéin, qui anvie sou
18 h 10 Trente asilions d'anis.
18 h 40 Magazine selo étails.
18 h 10 Six minutes plus vois différence
19 h 20 Emissions apparentes.
19 h 45 Les incommit de 15 h 45.

19 h 45 Les laconnais de 19 h 45. 20 h Journal.
20 h 30 Varieties Escale & Rose Charles Réalisation : A Miles See Charles

PREMIERE CHAINE TF 9 h 15 A Bible currents 9 h 30 La source de de

10 h Présence protestante.

10 h St Le jour de Régnesse.

11 h Messe de Physics.

à Herenege (Valde Britant.

Prédicateur: Père Associate Mandre rai des Pères de Sant Minister. 12 h En direct de Vellen.

Benediction papeir arbi et arbi.

12 h 30 TF 1 TF 1.

13 h Journal

13 h Journal 13 h 30 C'est pes sécieux 14 b 30 Les resdez your de die

de Michel Drucker.

de Michel Drucker.
En direct de Rice aver a thoma M. .
E. Baenner, A. Bulea C. Sauvaire.
E. Lectere.

16 h 30 Sports première.
En direct de Monte-Carlo, bournes tional de Monte-Carlo de Monte-Carl 19 h 25 Les animant de anix

Un squatter same verpogne the ode 20 h Journal.
20 h 35 Cindrah : ale Distrat a
Plim trançais do P. Cannard (197
P. Richard, B. Biffe, M. Product, P
M. C. Betrault, E. Distribute Indian
of trans houses on plant histories, p
to tradu dans on plant histories,
between a see mediante translations,
between a see mediante translations,
from nement a take appears of mobile
22 h Zagorsk : Le judicie semine at
Lite notre article page 12

-500



12 h 15 Réponse à 12 h 30 Midi process 13 h Josephi. 13 h 50 Objects wickle in 14 h 25 Creek in ches in 14 h. 40, visit in the monde: 1 in 10 TF 4. 10 h 30 Uz. res

30 MARS 1980

PREMIÈRE CH

#### Jeudi 3 avril

#### PREMIÈRE CHAÎNE : TF 1

12 h 15 Réponse à tout,

19 h Journal 13 h 38 Emissions régio

19 h 50 Objectif santé. 14 h Wickie le Viking-

Joe chez les fourmis; 14 h 34, Ericolage; 14 h 49, Variétés; 14 h 59, Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le monde; 14 h 55, Infoe-nature; 15 h 65, Infoe-Magazine; 15 h 15, Variétés; 15 h 19, Arago X-001; 15 h 35, Le petit prince orphelin.

18 h TF 4.

18 h 30 Un, rua Sésame.

19 h 55 C'est arrivé un jour. Par le petit bout de l'aventure.

19 h 10 Une minute pour les femmes. Le médiateor : un recours méconnu 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les inconnus de 19 h 45.

20 h Journal, 20 h 30 Séria : Les visiteurs.

10° 1) Zarko.
Réalisation de M. Wyn, avec J.-M. Flotata,
B. Kramer, J. Balutin, A. Oumanaky...
21 h 30 L'événement.

Emission d'Henri Marque et Julian Besan-22 h 30 Documentaire : Le mort danse à Vergès. Realisation de A. Altit. avec A. Serra, I. Bru-guers, B. Lopez, M. Pelix Medina, J. Casade Perrer.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

10 h 30 A.N.T.LO.P.E.

Journal.

12 h 35 Passez donc me volr. 12 h 30 Série : La vie des sutres.

12 h 45 Journal

13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Face à vous.

14 h Aufaurd'hui madame. 15 h Sports : Tennis à Monte-Carlo. 17 b 20 Fenêtre sur...

17 h 50 Rácré A 2.

18 h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Assemblée parlementaire : Le Sénat.

20 h 35 Cinéma : « l'incomprie ».

Pilm Italieu de L. Comencini (1966), avec A. Quayle, S. Colagrande, S. Giannezzi, J. Sharp, G. Granata, G. Moll, A. Pacchetti.

22 h 15 Courte échelle pour grand écran. 23 h 5 Journel.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

18 h 30 Pour les jeunes. Molécules : A propos de la température ; A l'éconte de la terre : plissements et séismes.

Les femmes et la violence : S.O.S. Alternative. 18 h 55 Tribune libre.

18 h 19 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 55 Dessin animé. L'ours Paddington.

20 h 35 Cinéma (cycle Jean Gabin) : • le

n 35 Cinema (cycle Jaan (abom): \* le Gendleman d'Epsom ». Film français de Gilles Grangier (1982), avec J. Gabin, M. Robinson, L. de Funca, P. Fran-keur, P. Villard, J. Lefebvre (N., rediffusion). Un officier de cavalerie en refraîte viz, grâce à ses commitmances hippiques, de combines sur les champs de courses, où d plume les pigeons qui cherchent de bons tuyaux.

Emissions littèraires de B. Pivot. Juis et chrétiens devant le souffrance.

tour détour deux enfants ». Lire untre article page IX.

TROISIÈME CHAINE: FR3

23 h 2 Ciné-ciub (cycle Godard) : • France

18 h 30 Pour les jeunes.

Donze pour l'aventure : le raid muto
Caracas-Blo ; Des livres pour nous ; Brico-

Les femmes et la compétition intellectuelle, avec P. Zeller-Eugodot.

21 h 55 Journal.

21 h 35 Apostrophes

Inpédie. 18 h 55 Tribune libre.

18 h 55 Dessin animé.

L'ours Paddington.

19 h 20 Emissions régionales.

19 h 10 Journal

22 h 50 Journal

#### Vendredi 4 avril

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h 15 Réponse à tout.

12 h 80 Midl première. 18 h Journal. 18 h 35 Emissions régionales.

13 h 50 Wickle le Vildag.

14 h 15 Croque-vacances. Joe chez les fourmis; 14 h 30 hricolage: la rête du maquillage: 14 h 45. Variétés; 14 h 50. Iufos-nature; 15 h, Infos-magazine; 15 h 15. Arago X-001; 15 h 25. les Etranges Adultes (téléfilm soviétique).

18 h TF 4.

18 h 30 Un, rue Sásame. 18 h 55 C'est arrivé un jour.

Le parte à clé, 18 h 19 Une minute pour les femmes. Diététique, les mal-aimés de notre alimeo-tation : les légumes.

18 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les inconnus de 18 h 45.

20 h Journal 20 h 35 Au théâtre ce soir : « Mon père avait

raison ».

de Sacha Guitry, réclisation : P. - R.

Beosyoum, avec P.-E. Deibar, M. Dalmes,
N. Chollet, J. Barney.
Un homme que sa femme à quitté se
consacre à l'éducation de son fils.

22 h 20 Occumentaire : La dame de Nazos.

Maria Reiche, surnommes la « dame de

Nazca», invite à pénétrer l'œuvre fascinants des hommes de l'ancienne civilisation nazca: l'étude des figures et des tracés gigantesques de la Pempa Colorado au Pérou, qu'auraient exécutés les Nazcas. Ces figures et ses tracés ont été découverts Il y a quarante ens par des aviateurs qui surpolaient cette région. 23 h 15 Journal et chiq jours en Bourse.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

10 h A.N.T.LO.P.E.

12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Série : La vie des artres. (nº 10 et fin).

12 h 46 Journal. 13 h 35 Embedons régionales. 18 h 50 Le chemin de croix.

14 h Anjourd'hui madame. Sports : Tennis à Monte-Carlo. 17 h 20 Fenêtre sur...

17 h 50 Béeré A 2 18 h 30 C'est ta vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Top chib.

20 h Journal.

Le livre rouse. La chute d'un cambrioleur dans les escallers entraine les chevaleresques héros de l'ambu-lance dans de drôles d'aventures.

20 h 35 Série : Médecins de nuit.

20 h 80 V 3-Le nouveau vendredi : le portrait d'un file.

La vie quotidienne d'un inspecteur de police principal qui pagne 5 900 francs par mois. Excellent reportage de Michel Honorin et Anne de Boismilon.

21 h 30 La fête basque.

Un reportage, qui n'est pas folklorique, sur l'expression d'un peuple. Tourné dans plusieurs villages pendant l'été 1879.

22 h 25 Journal. 22 h 45 Magazine : Thalassa.

#### Samedi 5 avrit

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h Philatélie club. 12 h 30 Culsine légère.

12 h 45 La vis commence demain. Tavailler dans l'électricité. 18 h Journal.

13 h 30 Le monde de l'accordéen. 13 h 50 Au plaisir du samedi.

in 50 An platsit du samedi.

13 h 55, Chapeau meion et bottes de cuir (n° 1); 14 h 44, Un nom en ur; 14 h 49, Plume d'Elan; 14 h 54, Découvertes TF 1; 15 h 10, Maya Pabellie; 15 h 34, Télé-kroc; 15 h 42, Un oom en or; 15 h 46, Ardéchuis cour fidèle (n° 3); 16 h 42, Oup; 18 h 47, Le magazine de l'aventure; 17 h 25, Sooon; 17 h 50, Avec des idées, que savez-vous faire? 18 h 19 Trente millions d'amis.

18 h 40 Magazine auto-moto. 18 h 19 Six minutes pour veus défendre.

18 h 20 Emissions régionales. 18 h 45 Les Inconnus de 19 h 45.

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

9 h 15 A Bible ouverte.

8 h 30 La source de vie.

10 h Présence protestante.

10 h 30 Le jour du Seigneur.

12 h En direct du Vatican.

13 h 30 C'est pas sérieux.

19 h 30 Sports pramière.

Affectation spéciale.

19 h 25 Les animaux du monde.

20 h 36 Cinéma : » le Distrait ».

13 h Journal.

Béoédiction papale urbi et orbi. 12 h 30 TF 1 - TF 1.

14 h 30 Les rendez-vous du dimanche.

Messe de Pâques.

à Heremence (Valsia, Suisse). Prédicateur : Père Mayoraz, supérieur génè-ral des Pères de Saint-François-de-Saies.

de Michel Drucker. En direct de Nice, avec J. Cierc, M. de Piata, E. Baenner, A. Brice, C. Sauvage, Enrique,

En direct de Monte-Carlo, tournoi interna-tional de Monte-Carlo de tennis.

18 h Série : Commissaire Moulin.

h 35 Cinems: a le Distran a.

Prim français de P. Richard (1971), avec P. Richard, B. Eller, M. Pacome, P. Prébulat, M.-C. Barrauit, R. Bouteille (rediffusion). Un jeune homme perpétuellement distrait et perdu dans ses rêves bouleverse, par ets bérues et ses méthodes (antiquistes, le franctionnement d'une agence de publicité.

22 h Zagorsk : La grande Paque en U.R.S.S. Lire notre article page IX.

Do squatter cans vergogne: le couron. 20 h Journal.

20 h 30 Variétés : Escala à Nica. Réalisation : A. Isker, avec Charles Azna-

vour, Mirelle Mathieu, Michel Pugain, Golden Gaze Quartet... 21 h 35 Série : Anne Karénina.

Réalisation : B. Coleman. 22 h 30 Télé-loci 1. Demi-finales juniore: France-Irlande, avec des extraite du chempionnat de France.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

11 h 45 Journal des sourds et des maienten-

12 h La vérité est au lond de la marmite.

12 h 30 Samedi et demL

18 h 35 Monsleur Cinéma.

14 h 25 Les jeux du stade. 17 h 20 Les moins d'vingt et les autres.

18 h 10 Chorus. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Top club.

20 h Journel

Dimanche 6 avril

#### 20 h 35 Drametique : Jésus de Nazareth.

ipremière partie). Lire notre affection. 22 h 15 Variétés : Suivez Les

23 h 19 Documentaire : Les carnets de l'aven-

Paques aux Grandes-Jorasses. 23 h 35 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

18 h 30 Pour les jeunes.

Ue regard s'arrête : Oririamme et Gonfa-nons : Poèmes en images : l'oiseau.

19 h 19 Journal.

19 h 20 Emissions régionales

19 h 55 Dessin animé.

L'ours Paddingtou. 20 h Les joux.

20 h 30 Feufitation : « las Ouetre Filles du

TROISIÈME CHAINE: FR 3

travalileurs immigrée.

Images du Portugal.

10 h 30 Mosaique.

10 h Emissions de l'LC.E.I. destinée aux

Emission préparée par T. Pares et J.-L. Bra-bona. Reportage : « Le deuxième génération : des enfants d'immigrès témoignent ». Variè-tés : José Cid (Fortugal), Marthe Zambo. (Cameroun), Ben Tobbal | Algérie), Talip Oakan (Turquie).

De Couperin & Jolivet, avec R. Flachot, violuncalle ; C. E. Nandrup, plano.

Dr March ». (Deuxième épisode.)

22 h 05 Journal.

### 22 h 25 Ciné-regards.

### 25 h 10 Journal.

22 h 45 Documentaire : Le mur de Moretti. Lirc notre sélection.

DEUXIÈME CHAINE : A2 19 h Emissions pédagogiques.

11 h 45 On we go.

12 h Concert Les ouvertures de « Coriolan » (Besthoven), « Freischutz » (Weber). « Guillaume Tell » (Rossini) par l'Drobetre philbarmonique de Berlin, direction Eerbart von Karajan.

12 h 45 Journal. 13 h 20 Série : Colorado.

in\* 51 Aussi longiempe que la rivière ceulera. 14 h 55 Jeu : Des chittres et des lettres pour

les jeunes. 15 h 45 Des animaux et des hommes.

16 h 35 Série : Un juge, un filc. Les drogueurs.

17 h 40 Majax : Passe-psees.

19 h 15 Dessine-mol un mouton.

19 h Stade 2 20 h Journal.

23 h 15 Journal.

20 h 35 Dramatique : Jésus de Nazareth.

Lira notre selection. 22 h 15 Document de créatieo : L'tir.

Live notre selection.

22 h 40 Jazz : Grande parade du Jazz

17 h 40 Regards sur la vie en France. Pour un art populaire. Lire notre ellection,

16 h 40 Préluda à l'eprès-midi.

19 h 40 Série : » l'Aventure » (Les histoires du loup). 18 h 45 Spécial DOM-TOM.

28 h Rire et sourire au Comic' Palace.

20 h 30 Les grandes villes du monde : Londres.

21 h 25 Journal 21 h 40 L'invité de FR 3. Cyrano de Bergerac.

22 h 35 Cinéma de minuft (cycle ). Thaiberg) :

h 35 Cindra de minufl (cycle ). Thalbarg):

Une nufl à l'Opèra.

Plim américain de S. Wood (1985), avec les
Marx Erothers, M. Dumont, S. Rumann,
K. Carlisia, A. Jones, W. King, E. Keans
(v.o. sous-tirée, N.).

Groucho, Chien et Earpo, après avoir voyage
en Iraude d'Italie aux Stats-Unie, perturbent
une représentation, à l'Opèra de New-York
pour imposèr un jeune ténor et une jeune
apprano.

### Images d'Evangile

#### SÉRIE : JÉSUS DE NAZARETH Samedi 5 avri) et dimenche 6 avril

A 2, 20 h 35 C'est una énorma et suparbe chose. En passant du grand au pelit écran, en a'ellongeant, an s'8largissant, an se muitipliant par six fois quatre-vingt-dix minutes, la tilm de Franco Zeffirellì n'a rian perdu de sa torce, de sa complexité et de sa toi. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'histoira et da religion, de l'histoire d'una religion née d'une religion autre, cella du Dieu d'Ieraël, é Nazareth, en Galilés,

8 Jérusalem, eux portes du Temple, soue le règna d'Hérode. Le Christ rol des juite avant d'être rol des claux, le Christ le que l'évoquent les Evanglies. Et tel que l'a voulu le réallesteur souciaux de rapiquer la vanua du Messia le où on l'attendalt,

dans sa terra natala parmi ceux qui a'étant nourri des textes secrés aliaiant antiérement re-nouvelar grâce à lui les Ecritures et répandre la parole de Dieu, le parola hébraique, ainsi portée à son point de civillaation, le plus élevé à travers le

Des paysages spiendides, peu-

\_ XI

plés d'hommes et da temmes non pas costumés mais almpletemps, des acteurs prestiglaux - Robert Powell an particulier est d'une ineffabla beauté, - des mouvements da toule at de caméra, des éclairages à coupar étonnent mélange, et da la chapella Sixtine at da Saint-Sulpice. d'un apectacle relevant de la tradition la plus perlante et la plus touchants, celle de l'imageria populaire. - C.S.



#### Marginaux du bizarre

DOCUMENTAIRE : POUR UN ART POPULAIRE Dimancha 6 avril

FR 3, 17 h, 40 Plerre Avezard, quatre-vingts ans, vacher, passe son tamps é bricoler un manège d'automates : Gérard. Lattigr, employé municipal, raconte ce qu'il peint; Charles Pequeur, anolen mineur da fond, à sobiante-dix-

huit ens, emplit aon fardin Ima-

alnaire d'histolres da Blanche-Naige; Candide, ancian adjudant, anclen brocanteur. s'est créé un patit musée du bizarre...

Quatra marginaux da l'art, quatre a singullare », qua Clauda Pleca et Bernard d'Abrigeon aont allés regarder vivre dans leur domaine, qu'ils ont écoutés et illmes avec émarveillement.

### Shakespeare et Jack l'Eventreur

LES GRANDES VILLES DU MONDE : LONDRES Dimenche F avril. FR 3, 20 h. 30

Quand on arrive è Londres de l'aéroport, on traverse da longues banileues pavillonneires, sinistres at orqueitleuses. On se pard dens les » gerden », les • roads », les » streets » de Chaisea, entre les maisons étroiles à deux étages avec perron daux colonnes blanches et des fanètres en sous-soi sans rideeux. Dane la nuit, les lumières da Harrod'e défient les économies d'énargie, les pubs shakespearlane a'embrument de bière, le mystère e'engauffre dans les rues-couloirs des docke hentés. El puis il y a le lumière

chapeaux meion et les maquillages extravagants, les hauts taxie noire el les aulobus rouges, le métro qui plonge loin eu centre da la tarre.

Londres est une ville enchantée. Une ville bian réelle dont Emmenuel de Roux et Rané-Jean Bouyer retracent l'histoire depuis le tamps où les Romeins an ont construit les premières fondations. Une histoire gul se coniond evec la lutte de l'individu contre l'Etat, de la citè contre Westminster, des marchands contre le roi. L'histoire d'une cité qui a été la capitala d'un ampire, qui écresée sous les bombes est devenua symbola de libarté, oul e tesciné l'Europe et résiate eulourd'hui aux chocs de l'Europa et de la crisahumide des dvas da la Tamina et le vert calme du Park, les

### La folie du métal jaune

DOCUMENTAIRE : LA PASSION DE L'OR ET SA RAISON

Dimanche 6 et 13 avril, A 2, 22 h, 15

Un documentaire en daux perties. L'or-passion, signe de possession, d'ostentation, de durée, I'er dont sont converts noe Dalais, nos églises at - nos nes. Et l'or-raison, gage pendant plus d'un ciècle de toutes lae monnales, base de l'organisation financière nationale Internetionale. Très epprêté, très précieux au début, la commen-

taire eccompagna la photo d'una

de la communication ullima de nos corpe. » S'agiseant du désordre moné-

taire actual, la seconde moitlé sacrifia moina é la littérature forcément. Des interviews de journalisies, da banquiers, permettant é Alain Cotte da résumer assez bian le chemin qui e conduit le prix da l'or é ne plus dépandre que da l'offre et de la damande. Valeur insitérable et fiducieire par excellance aux yaux de de Gaulle, ou relique berbare chargée de sexualité, ou encore rêve d'éternité, l'or arraché eu pouvoir qui nous l'avait confisqué est redevenu ce qu'il est depuie la plus haute Antistatue de nua enlacés de cette quité, un symbola de prospérilé légende : - Présantation an or et da sécurité. -- C. S.

### Kulture avec un K

TELEFILM : . LE MUR DE RAYMOND MORETTI . Dimencha 6 avril. TF 1, 22 h. 45

Je suis arrivée en retard rue Cognecq-Jay le jour de la pro-jection. A la porte de la salle, un cerbère veillait qui a voulu m'er interdire l'accès : ce ducumentaire, perdon, ce téléfilm « daveit être vu dans sa continuite, dans son intégralité -. J'al Inslaté, promettant da vous avouer n'an avoir vu que vingt minutes sur trente. Vallà qui est fait. Ces vingt minutes, croyezmol. on lee sent passer. On se vrilla la cervella, dans l'aspoir déçu de percer la tormideble

obscurité des propos achangés eur le ton de la confidence entre Moretti, responesbla de le tresque murale du Forum des Halles, et Sollere et Paillet et Gatti. Très raleuni. Gatti, il avalt les cheveux poivre et sel autrefols, l

Ces messiaurs se baledent place da le Concorda, da la Défense et da l'Eloile, da préférenca à le lombée de le nuit, et se balancent des aphorismes ponctués de - en que/que enrie » qui servent loi da Illeta protecteure. Exampla : - La calligraphie bioquée, c'est la pensée . A na recommandar qu'aux amateurs da Kultur avec un grand « K ».

PHERIC

. :

\*\*\*



### Albert Cohen en cinq heures

RADIOSCOPIE Du lundi 31 mars au vendredi 4 avrli

France-Inter, 17 heures il n'a commencé à être vraiment connu qu'à la parution, en 1968, de a Belle du Selgneur «, ce romen megnifique, lascinant, que l'on n'oublle plus si une fois nn l'e lu. El pourtant Cohen c'est aussi « le Livre de ma mère » et « O vous frères humeine ». On l'e vu à Apostrophes, solennel-

lement invité tout seul, évoquer devant un Bernard Pivol éberiué les mille et une facons d'elmer. et comment il prit consciences ds sa judaîté (« le Monde » du 23 décembre 1977). Le vollà interrogé par un eutre « questionnsur » professionnel : Jecques Chancel, lul consacre, comme il l'a feit pour Borges et Yourcanar, une semaine entière. une grande radioscopie : tant

#### Debussy-Lorin Maazel

EN DIRECT DE L'OPERA DE PARIS : \* PELLEAS ET MELISANDE » Samedi 5 avril France-Musique, 19 h. 30

Après « Louiou », on attendait la Méliaande de Teresa Stratas: qu) devait suppléer à celle, défaillente, de Frederica von Stade, mais elle ne viendra pas non plus el, pour plus de sûreté, on les e remplecées per deux cantairices : Elleans Colrubas el Karen Armstrong, C'est la première fois qu'on entendra, sa-

medi soir, enue le direction de Lnrin Maszel, en compegnie d'un nouveau Pelléas : Jorme Hynninen, dont le public etrashnurgeoie, après celul de Hambourg e eu le primeur en avril 1978 On retrouvers natureliement )e Golaud de Gabrie) Becquier, toujours en pleine evolution, et al la Geneviève de Jncelyne Teillan reste fidèle à elle-même, c'est qu'il n'y a pas deux manières de donner à un rôle secondaire un relief aussi

#### ÉMISSIONS RÉGULIÈRES

DU LUNDI AU VENDREDI DU LUNDI AU VENDREDI

• FRANCE-INTER (Informations toutes les heures); 4 h. 30,
Soo pled, bon ceil; 8 h. 30,
P Douglas; 7 n. 25. Sloc-cotes
économiques de B Harteman;
7 b. 40. L'humeur du jour, de
P Poivre d'Arvor; 7 h. 50. Parlons clair, de J Paletou; 3 h. 25,
La chronique d'E, Saolier;
6 h. 45. E Ruggieri et B Grand;
10 h. 5, loformation des consommateurs, par B Pujni; 11 h.
Est-ce hien raisonnable?, de
D Hamelin et J.-P, Pineau;
12 h. Le Luron de midi; 12 h. 45,
Le jeu des I 900 P 12 h. Le Luron de midi ; 12 h. 45.
Le jeu des 1 000 F
13 h. 30. Vissa, per U. Villers
et M. Desharhat: 15 h., Anoin
Cordy et Clauce Chebei ; 16 h.,
Les cinglès du muelc-hall, de
J-C Averty; 17 h. Radioscopie ;
Albert Cohen (dn luodi au vendredi); 18 h., Le magazine de
P Souteiller; 19 n 10. Le téléphone sonna ils mercredi ; Face
an public).
20 h. 5. Loup-Garon. dn
P. Blenc-Francerd; 21 h. 10. Ya
de is chansoo dens l'air. dn
J-L. Poulouier et C Pither;
21 h. 5. José Artur et Muriel
Hees: 1 b., Allô Macba; 3 h., Ao
cœur de la nuit.

cœur de la nuit.

cœur de is nuit.

Surrope 1 (informations toutes les heures); 3 0., C Berbier; 6 b., P. Glidas et Maryae; 8 b. 45, Bonjour is France, de P. Bonte; 8 b. 30, L Level; 8 b. 45, C. Morin, 11 h. La sweepatake; 12 b. Siaco, de P. Sellemare; 13 h., Europe midi, avec A. Arnaud.

13 h. 30, Interpol; 14 h., Europe midi, avec A. Arnaud.

13 h. 30, Interpol; 14 h., Eistoiro d'un jour, de P. Alfonsi; 15 h., Soow-time, de J. Martio; 17 b., Filt-parade, de J.-L. Lafont; 19 b., Le innrnal de J.-C Uassier.

19 h. 30, Boom Hollywood, de Y. Hegann; 20 h. 30, Chiorophylle, de M. Abraban; 22 h. 40, Un livre, un succèa, da F. Sramar; 23 h., Service de nuit, avec J.-C. Lavai; I h., La ligne cuverte.

e R.T.L. (informations toutes les demi-heures); 5 b. 30, M. Faviéres; de 5 h. 45 à 8 n. 15
liquites les demi-heures). Léon
Zitrooe; 8 b. 10, A. Prossard;
8 b. 35, Anne - Marie Peysson;
11 h. La grandn parade, de
M. Drucker; 13 h., Journal, de
P. Lestro.
13 h. 30, Joyeux anniversaire,
d'E Pagós; 14 h. 30, Ménie
Grégorie; 15 h. Le temps d'une
chanson; 18 h. 30, Les grosses
tétes. de P. Bouvard; 18 b.,
Jnurnal de J. Chapus.
13 h. 30, Hil-parads; 30 h. 30
et 22 h. 30, Relax Max, avec
M. Meynier; 22 h. Le journal
d'E. Pellet et e Lesder »; 0 n.,
WRTL., avec G. Lang; 3 h.,
Variétés.

• R.M.-C. (informations tontes less beures; 5 b., informations et jeux; 8 b. 40. J.-P. Poucault; 11 h., Le million, avec M. Denisot; 12 b., Btarmid; 13 h. 30. Quitte ou douhe; 14 h. 30. Vie privée; 15 h. 15. Enquête aur une vedette; 15 h. 46. Toute is vérité; 17 b., Groque-musiques, avec P. Roy; 18 b., M. Toesca et C. Sorde; 21 b., Uemain 2000; 22 h., Magazine littéraire.

LE WEEK-END

FRANCE INTER: 5 b.
L. Bozon; 6 h. 30. Revue de
presse; 8 h. 45. Coronique de
M. Droit: 0 h. 10. La Clef verte;
10 0 30. Avec tambour et trompette, da J.-F. Kehn; 13 n., Vécu, de M. Tauriac; 12 h. 45.

L'EDUCATION

Haméro d'avril

L'ORIENTATION

APRÈS LA CINQUIÈME

et la troisième

La formation des architectes

Jeunes Africains à Paris En vente partout : 7 F.

Le Monde DE

Le jeu des 1 000 P; 13 b. Samedi actualité magazine, d'T. Mourousi; 14 h. 5. L'orellie en coin; 18 h. Les étoiles de Praces-inter; 20 h. La tribune da l'histoire, par A Castelot et A Decaus: Quand la Révolution se levsit 11e 151; La Rochefoucauld 11e 721; 21 h. 15. La musique est à vous, par J. Fontaine; 22 n. 10. Les trêteaus de la ouit; 23 h. 5. Au rythme du monde, de M. Godard; 0 h. J. Artur et M. Bees; 1 h. Alló Macba; 3 b., Au cœur de la nuit.

© EUROPE 1: 5 h., Y. Hágann; d h., A. Dumas et Brigitte; 8 h. 15. A vos souhalts;
14 h., Pierre qu'i roule. de
P. Lescure: 17 h., Hit-parade, de
J.-L. Lafont; 10 h. 30. Pootbell;
20 b. Hit-parade des chubs. de
P. Diwo: 20 h. 30. But par but;
22 h. 45. Concerto pour transistor, d'E. Lipmann: 0 h., Viviane; 1 h., Service da nuit,
evec F. Diwo.

© R.T.L.; 5 h. 30. J.-P. Imbach; 6 b. 20, Stop ou encore, avec P. Sabatier; 13 h., Le journal instrendu, Bimone Signorat (1e 5); 14 h. W.R.T.L., de G. L. g; 18 h. 30, W.R.T.L., Disco-show, de B. Schu; 22, 18, W.R.T.L. Live, de D. Farran; 3 h., Variétés.

e R.M.-C.: 8 h. 15. L'évênemont de la semaine, avec M.
Olimann: 0 h. La grille musicale; 11 b. Chouette - cluo;
12 h. Télé-match; 13 h. 34 La
discothèque d'une personnalite;
15 b. Hit-parade, avec P. Suisa;
17 h. Ceot ans de music-hai;
18 h. 30. La journal de P. Zehr;
10 h. 15, J. Paol; 30 h. 30, Musique classique.

DIMANCHE

• FRANCE - INTER: 5 h.,
L. Bozon; 2 h. 30 (et à 14 h.),
L'ureille ea coin; 12 h., Dimanche actualités magazine, avec
Y. Mourousi; 18 h., Spectacle
Inter; 20 h. 15, Le masque et
ia plume; 21 h. 15, La musique
est à vous; 22 h. 10, Jamparade, d'A. Francis; 22 h. 5,
Miragea, de J. Pradei; 0 h. 5,
Litter-danse, da Jn Donz; 1 h. 30.
Les choses de la nuit.

● EUROPE 1: 8 n. 35, C'est dimanche. de C. Morin m Marres : 12 h. 30, Europe midi: 13 h. 30, Les années 50, de R. Willar: 14 h., Dr Jingle et Mr Tanc. de T. Hégann: 16 h., Hit-parade: 18 h 30, Europe-soir: 18 h., Club de la presse: Lecanuet (le 13): 20 h. 15, Chlorophylle: (Eurnpe rock 80) 22 h 45. Pour ceux qui alment le jazz: 0 a., Viviane: 1 h. Service de nuit.

e R.T.L.; 6 h., J.-P. Imbach; 9 h. 20. Stop ou encore; 13 h 15. L'interview-évênement; 13 h 30. Poste restante. de J.-B. Rebey; 18 h 30. Est-parade, avec A. Torrent; 21 h., Grand nrchestre. de P. Hiegel; 22 h. 15. W.R.T.L., Hit-parade des clubs, avec B. Schu; 3 h., Variétés

R.M.-C.: 8 h. 30, J. Amadou;
10 h., Banco, avec P. Suisk;
11 h., Le Chouette-cinb, avec
C. Chabrier: 12 h. 50, Le hit-parade des 45 tours, avec J. Meiedn; 15 h., De le musique et
du sport, avec B. Spinder et
P. Buisk; 18 b., Le hit-parade
des 33 toure; 30 c. 30, Musique
classique: 22 h., Magazine Utteraire, de P. Saint-Germain.

La psychologie

au secours de la

**ELEUTHERIENNE** »

de Raymonde WEIL-NATHAN

VIENT DE PARAÎTRE

MALOINE

27, rue de l'École de Madecine 75086 Paris

Prox en ros magasins 58 F

psychanalyse

« LA CURE

#### Lundi 31 mars

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Matinales.
8 h., Les ebemins de la connaissance : Pascal.
1e centre et l'infini : Ja ne suis point de
Port-Royal : à 8 h. 32, la mémoire de l'instant : J. Tortel an son jardin.
6 h. 58, Rebec an hasard.
9 b. 7, Les inadis de l'histoire : Soljenitsyne,
destants de Louisours.

b. 7, Les innais de l'aissoire : soijentsyné, écrivain de toujours.
 lo b. 45, Le texte et la marge : « La Conquête de Zanzibara, « Nouvelles du paradia » ovec

Jean Can. 11 h. 2, Srénement-musique.

11 h. 2, Agora.
12 h. 5, Agora.
12 h. 45, Fauorama.
13 h. 30, Atelier da recherche instrumentale.
14 h. Sons : Indea. Bénarès (la Noria).
14 h. 5. Un Bure, des voix : ela Follia, de

R. Grenier.

15 h. Cantre de gravité : La danse contemporaine fait-elle table rase ?

16 h. 10. Les travanz et les jours... d'un impri-

meur.

7 h. 22., Musique, littéraiure et société au Moyan Age, à propos du colloque médiéval d'Amiens.

16 h. 30, Bonnes nonvelles, grands comédiens : c Un juur l'ennemie », d'A. Chedid, lu par

R. Faure. 19 h. 38, Présence des aris : A la recharche de

Muche.

26 h., « L'Agence a, de V. Pannington Perguson, avec P. Clay. D. Savignat, H. Lahnasiare, R. Guillet, J.-P. Tamaris, etc.

26 h. 47, Musique enregistrée.

21 h. L'antre scène on les vivants st les dieux :
Le voyage visionnaire de Dante Alighisri (5° parcie).

22 h. 30 Nuits manufallance. 22 h. 30, Nults magnétiques : Carson MacCul-lers et Bylvis Plath.

#### FRANCE-MUSIQUE

7 h., Quotidien musique; 3 h. 20. Kinsque.
9 h. 2. Le matin des musiciens, jusqu'à vendredi: Musiques pour nue semaine sainte
(lea jours saints à Rome), cuvres de L de
Victoria, Gesuldin Allegri, Palestrina, J. des
Prés, Prescobaldi, Gaglianu, Giamberti, Lassus, Grandi, Liszt, Carissimi, Hoffmann el
Office grégorien.

Près, Frescobaldi, Gagliann, Giamberti, Lassus, Grandi, Liszi, Carissimi, Hoffmann et Offies grégorien.

12 h., Musique de table : Musique de charme. « Coppélia», acts ? (L. Delibss) ; 12 h. 35, Jazz clazaique : 13 h. Les métiers de la musique : la musique de film; 13 h. 30. France et musique.

14 h., Musique : Les chants de la terre : Japon, e le Chant » (Rinshi Teurnta) ; 14 h. 32, Musique de chambre : Grieg.

18 b. 2. Bis-Suit : Jazz time (Juson'à 18 h. 30); 18 h. 80. France et musique.

20 h. Les chasseurs de son : Prises de son collectives des chasseurs de son au Pestival international du son à Paria.

22 h. 38. Musique de chambre : Concert donné à Radio-France per le Trio à cordas de Paris : « Trin pour violon, alto et violoccelle en eol majeur », npus 0 nº 1 (Beethoven). « Quetre poèmes de Sappon» (Ch. Chaynes). avec C. Giroux, soprano, « Quintatte pour piann et cordas en la majeur, « la Truite » (Schuberti, avec G. Lauridon, contrebases, et W. Chodack, plano.

22 h. 36. Guvert la nuit : INA-O,R.M., Espace des sons : œuvres de N. Frize, F. Bayle. P. Ascione; 23 h. 5. Les solistes français d'anjourd'hui : Ramean, Couperin, Leclair, par H. Dreyfus et Ch. Lerdé; 0 h. 5. Portraits pour le siècle : Un compositeur postromantique-post-wagnérien viennois ouhlié: Franz Schmidt.

#### Mardi 1er avril

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2, Matinales.
5 h. Les chemius de la congaissance : Pascai (Pascai savant : les deux infinis) : 8 h. 32, La mémoire de l'instant : J. Tortel en son jardin ; 3 b. 50, Le loup dans un troir.
5 h. 7, La matinée des autres : La symholique du serpent en inde.
10 h. 48, Etranger mon ami :
11 b. 2, Musione. littérature et société an Moyes Age (et à 17 h. 32).
12 h. 3, Agura : «Métamorphose de la civilisation », avec P. Soillé.
12 h. 48, Panoranga.
13 h. 30, Libre parconrs variétés.
14 h., Sons : Inde... Bénerés.
15 h. 5, Up livre, des voix : « Exposés au soleli », de J. Cayrol.

de J. Cayrol. 14 h. 47, Stagazine International : 18 h. 38, Bonnes nonvelles, grand h. 33, Bonnes nonvelles, grands comédiene : « Les Etrangers », de U. MacCullers, lu par

19 h. 30, Sciences : Voir (codage et transmis-20 h. Dialogues avec... J. Jourdheuil et A. Enget : e L'Espiture dramatique et la mise nn seème anjourd'hui». 21 h. IS, Minsignes de nutre temps : Avec

M. Soumagnac. 22 h. 39, Nnite magnétiques : Bruits de pages.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

7 h., Quotidien musique; 8 h. 30, Klosque.
6 h. 2. Le matia des musiciens : Musiques pour nue semaine sainté.
12 h., Musique de table : Les aoditeurs ont le parole; 12 h. 35, Jazz classique : 13 h. Les métiers de la musique : la musique de l'ilm; 13 h. 30, Prance et musique.
14 h. Musiques : Les chauts de la terre : Japon. e la Fiôte », plèces de l'école Kinko.
15 h., Musique du Moyen de le Corminn Burana » (C. Consort), « Ab gren Cossire ». de B. Sicart Margevola, « l'Afar del Comte Guio », de » Cardenal, par le Btudin der Frühen Musik; 16 h. « Cosmolonia » (M. Carlesi, par la Nuuvel Orchestre philharmonique, dir. A. Olivard; 18 h. 35. Les cercles musicaux : Schubert, ses amis, ses éléves, « Variatione sur une value de Diabelli », mpus 120 (Beethoven), avec J. Demue, plano-forte; Cycle de lieder, « la Belle Meunière », extraite jechubert.), dir. D. Fischer-Diegkau.

25 h. 2, Str.-Buie: Jazz time; 18 h. 30, Cycle

plano-lote; Cycle de heer, & 13 Belle Meunière >, extraits [Schubert], dir. D. FischerDieskau.

18 h. Z. Six-Huite: Jam time; 18 h. 30. Cycle
des sonates de Beethoven (en direct de
Radio-France): e Vingt-cinquième sonate >,
npus 73. e Vingtième sonate >, n° 2, opus 48.
et « Sonatines »; 18 h. 30. Prancs et
musique: 20 h. Actusilités lyriques.

20 h. 30, Concert (dinné au Neves Schloss):
« Concerto pour hauthois, violon. cordes, eo
ré miseur >, « Suite n° 6 en ré majeur pour
violoncelle seul >, « Cantate BWV 202. Weichet nnr. betrücte Schetten >, ds J.-S.
Bact. par le Bach Collegium Stuttgart, dir.
H. Rilling. avec A. Auger, soprano. G. Passin. hauthois, E. Sebestyen, violon et
M. Ostertag, violoncelle.

22 h. 30, Guvern la nuit : Domaines de la
musique française, Editions et Manuscritz
musicaux : « Pièce inédite pour piano à
quatre mains » (Gounod). « L'annés passés », extraits (Massenet); 23 h., Un siècle
de vie musicala à Paris : cruvres de Duthlenn. Webarn. Boulez. Messisen. Jolivet.
Ohanà et Constant : 1 h., Douces musiques :
cenvres de Severac, Massenet, Debussy et

#### Mercredi 2 avril

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2, Matinales.
8 h., Les chemins de la connaissance : Pascal, le centre et l'infini ; à 8 b. 32. Lu mémoire de l'instant : J. Tortel en son jardin.
8 h. 56, Behec an hasard.
0 h. 7, Matinée des sciences et des techniques.
18 h. 45, Le livre, onverture sur la vié : Au

Salon de la Jeunesse, rencontre orec J.-H. Malineau. J.-H. Mallucau. 11 h. 2, Musloue, littérature et société an Moyen Age (et à 17 h. 32). 12 h. 3, Agora : « Métamorphose de la civilisa-

tion a avec R. Abellio.

tion s avec R. Abellio.

12 h. 45. Panorama: La province.

13 h. 30. Les tournois do royanme de la musique.

24 h. Sons: Inde... Bénarès, Bénarès (marché).

14 h. 5. Un livre, des roix: «Ou vont mourir les oiseaux», de J. Chessex.

14 h. 47. L'écote des parents et des éducateurs

15 h. 2. Point d'interrogation: Israel.

16 b. 50. Actualité: La légende du Mont-Saint-Michel.

18 h. 30. Bonnes nonvelles, grands comédiens : « Un siècle d'eotomne », de E. Pividal, lu par P. Marsotti. 13 h. 36, Lz srieuce en marche: Le rêve, un

nnuveau continent du cervean. 20 h., La musique et les hommes : La variation. 22 h. 30, Nuits magnétiques : Relations (les Indiens aont de plus en plus loin).

#### FRANCE-MUSIQUE

7 h... Quotidien musique; 8 h. 30, Klosone; 9 0. 2. Eveil à 13 musique.
9 h. 17, Le matin des musiciens : Musiques pour une sémaine eainté.
12 b... Musique de taole : Musique de coarme; 12 h. 35, Jazz classique; 13 h., Les métiers de la musique : 18 musique de film; 13 h. 30.

ne la musique : la musique de l'alm; l'a l'. se. Fracce et musique. h. Microcosmos (présecté par D. Bernager): 14 h. 42. Les nouseaux répertoires; 14 h. 46. Kaléidoscope; 15 h. 40. Jeu des énigmes; 16 h. 65. Les grotesques de la musique; 17 h. Bsute infidélité : les techniques du studio à domicils.

cite.

18 h. 2. Sir-Huit : Jazz time ()usqu'à 18 h. 30) :

18 h. 30. France et musique : 20 h. Le royaume de la musique : premiera prix des tournois 1879.

tournois 1879.

20 h. 38. Coccert (en direct du Théâtre des Champs-Elysées): « Don Juan », poème symphonique (R. Strauss), « Concerto n° 2 pour place et nechestre en sol mineur » (Saint-Saéns). « Symphonie n° 3 en la majeur » (Srahmsi, par le Nouvel Orchestre philissymonique de Ragio-France, dir. E. Ertina, avec J.-Ph. Collard.

23 h., Uovert is nuit; 23 h. 30, Aspects inédits de l'opéra Italien: le Jenne Vordi, 1840-1855; 1 h. 30, Les grandes voix.

#### Jeudi 3 avril

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Matinales.
8 h., Les chemins de la connaissance : Pascal,
le centre et l'infini (les voles du salut); à
à h. 32. Le mémoire de l'instant : Jean Tortel en son jardin; à 8 h. 36, Le loup dans

uo tiroir. 9 h. 7. Matinée de la littérature : 10 h. 45. Questions en rig-rag à J.-P. Dorian :

10 h. 45. Questions en rig-rag à J.-P. Dorian:
Ecoute Paris.
11 h. 2 Musid 2 e. littérarore et société an
Moyen Age (et à 17 h. 32).
12 h. 5. Agora : « Méramorphose de la civilisation », avec M. Chapaal.
12 h. 45. Panorama.
13 h. 36. Renaissance des orgues de France:
La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers.
14 b., Sons: Inde... Bénarés (mes Rick shaws).
14 h. 5. Un livre, ces voix: « Très sage Héloise »,
de J. Bourin.

de J. Bourin. 11 b. 47, Départementale : Le Munt - Saint h. 30, Bonnes nonvolles, grands comédiens :
«Les Anciens élères», d'H. Thomas, lu par

M. Eubeverry.

19 h. 30. Les procrès de la biologie et de la médecine : Les poumons face à l'environ-

nemect.
20 h. Nonveau répertoire dramatione ; « Une révolution en été », de M. Bucozod.
22 h. 30, Nuits magnéliques : Pelnture fraiche.

### FRANCE-MUSIQUE

7 h. Quotidien musique; 8 h. 30, Klosque; 9 h. 2, Evell à la musique (pour les enfante 9 h. 2, Evell & la musique (pour les eplante da quatre à sept ans).
3 h. 17 Le main des musicienz : Musiques pour une semsloe saints.
12 b. Musique de table : France-Musique ser-vice; 12 b. 35, Jazz classique; 13 h. Les méticrs de la musique : la musique de film; 13 h. 30, France at musique.
14 h. Musiques : Musique en plums, grupres

13 h. 30, France at musique.

14 h., Musiques : Musique en plume, œuvres de Poochielli, Delibes. Kremer. Stolz.

J. Strauss; 14 h. 30, Notes de Paul Dukas sur Berlioz; 16 h. 30, e Espace III » (Miroglio). dir. A. Girard; 16 h. 45. Grands sollstes: Pablo Casals, « Cind pièces de style folklorique » (Schumann), « Concerto pour violocelle » (Dvoraki.

18 h. 2. Six-Halt : Jazz time: 18 h. 30, Récital de plano de P. Devoyon, en direct de Radio-France : « Après uno lecture de Dente » ILiszti. « Gasperd de la nuit » (Rxvel);

29 h. Les chaots de la terre: musiques traditionnelles.

29 h. Les chaots de la terre: musiques traditionnelles.
20 h. 30, Basemble de l'itinéraire, dir. P. Eotvos,
avec G. Barrasu, V. Globokar et H. Dufourt.
22 b. 15 Oovert la hait: musique de chambre,
portraits par peiltes touches: Beetboven
(« Vingt-cinquième sonate », « Vingtième
sonate » et « Sonatines »); 33 b., Inédit;
et références; 1 h., Jazz forum: colinmaillard.

### Vendredi 4 avril

#### FRANCE-CULTURE

7 0. 2. Matinales.

8 h. Les ebemins de la connaissance : Pascal
(le texte introuvable); à 8 h. 32. La mémoire
de l'instant : A. Ravaute entre Rbône et
Durace.

de l'instant : A. Ravaute entre Rhône et Duttoce.
6 h. 5, Echez an hasard.
6 h. 7, Matinée des arts du spectacle.
10 0. 45, Ls texte et la marge : « Les lillettes chantantes », nveo R. Sabatier.
11 h. 2, Musique, littératurs et société an Moyen Age.
12 n. 5, Agora : Métamorphoses de la civilisation. orec J.-P. Milou-Caldagues.
12 h. 45, Panorama.
13 h. 30 Mosiques extra-européennes.
14 h. 5ous : inde... Sénarée.
14 h. 5 un livre. des vola : a Les Choses aimples », avec M. de Bourboo-Busset.
14 h. 47. Un bomme, une ville : Stravineki à Venise.
15 h. 50, Contact :
16 h., Poovoirs de la mueldue :
13 h. 38 Rouver pouvelles

16 h., Pouvoirs de la mneldue : 13 h. 39, Bonnes nonrelles, grande comédiens : « La Petite Ismpe O'argile » et « la Dame Blanche », d'A. Lucoux, lus par P. Coenmette. 19 h. 30. Les grandes avennes de la science

moderne:
25 O., Belecture: Jules Laforgue.
21 h. 30, Black and bine.
22 b. 30, Nulta magnétiques: Amour de la musique.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

7 n., Qoolidien musinne: 8 h. 30. Klosque.
6 h. Z. Le matin des musiciens (an direct du Pestival do musique socienne de Gelntes):

Musique pour une semaine sainte (eles Jérémies »). « Drame dos Marie », par l'Ensemble Venance Fortuna. « Troisime leçon des ténèbres pour le Jendi saint » (M.-A. Charpentier), dir. W. Christie. et « Trois Repons » (Trietis est animn mee, in monte Oliveiti. Unus est meum), « Méditetien pour le Carème. pour trois voix d'hommes ».

« Miserere à deux voix ». « The Lamentations of Jeremiah», « King's Singers» (Th. Taillis), « Lamentations de Jérémie» (C. de Morales), par l'ensemble Sei Voel, « Office des ténèbres » (Casanoves, A. Viola).

12 h., Musique de table : Musique de charme.

c Coppella 3, acte II, acèna 2 (Delibes);
12 h. 35, Jazz classique; 13 h., Les métiers
de la musique : la musique de film;
13 h. 30, France et musique.
14 b., Musiques : Les chants de la terre, Jepon
(e le Kotu »); 14 h. 30, Les enfants d'Orphée
(pour les enfonts de cept à neuf ans);
15 h. 45, Les claviers diversifiés de la famille
Hach; 16 h. 30, Musiques symphonidues;
c Peinures noires » (Chaynes), » Symphonie n. 25 en soil mineur » K. 183 (Mozart),
a Concarto pour fitte » (Nielsen). « Symphonie inacherée, Zwickau » (Schumann).
18 h. 2. Sir-Bult : Jazz times (jusqu'à 16 h. 30);
19 h. 30, Prance et musique.
20 h., Concours international de guitara.
20 b. 30, Presentation du concert (Pestival da
Sain; es).

21 h., Concert (en direct de l'abbaye aux Dames). 21 h., Concert (en direct de l'abbaye aux Dames).

c Messe des morts », « Troisiems leçon des ténères pour le Vendredi saint », « Deux motets pour le juur de Pâques » (à deux voix : « Chant joysux pour la temps de Pâques, Hase dies »; à huit voix : c O filli et lillae ») (M.-A. Charpentier), par l'Ensemble Arts Florissants dir. W. Christie, arec A. Mellon, V. Pattie, M Courrèges, G. Laurens, D. Visse, E. Lestringant, M. Laplenie, P. Cantor, C. Canton, M. Muller, E. Matifa et Y. Reperant.

23 h. Ouvert la nuit : Vieilles cires cycle Ginette Neren: 0 h. 5, Lee musiques du spectacle : bommage à David Munrow.

#### Samedi 5 avril

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Matinales. 6 h. Les chemins de la connaissancs: regarda aur la science. 8 h. 30. Comprendre anjourd'hall pour vivio

aur la science.

8 h. 30. Comprendre anjourd'hal pour vivro demain ; la nouvelle économie sogialse.

9 h. 7. Marinée du monde contemporain.

10 h. 45. D'em arc bes... avec Denie Roche ; d'Dépôt de saroir et technique s.

11 h. 2. La mosiqua prend la parole ; c1879-1980, les Maitres chanteurs s, de R. Wagner.

12 h. 5. Che Pont des arts ;

14 h., Sons : Inda... Sénarès (Ghat funéraire).

14 h. 5. Les tramways d'Amsterdam.

16 h. 20. Livre d'or : Chaot grégorien à l'ahhaye de Senandne.

17 h. 30. Elistoire d'une passion : Marthe Robert et les livres (la peur des mots).

10 h. 15. Musique enregistrée.

18 h. 30. Entretiene de carime par le pasteur J. C. Dubs : le temps de l'épreuve (l'épreuve du filis).

19 h. 36. La R.T.E. présente : la Lettre brouillée (Zole).

(Zole).

20 h. a Les Bonbenre de Sophie a de C. Sylvain.

21 h. 22. Musique enregistrée.

21 h. 55. Ad Ub., avec M. de Breteuil.

22 h. 5, La rugue du samedi.

#### FRANCE-MUSIQUE

7 b. 3. Terrs natale : Musique arménienne (pour les travailleurs et les étudiants immigrés).

7 h. so. Concert promenade
8 h. 30. Musiques-churales.
9 b. Samedi : Emissium de J.-M. Damlan, en direct du Pestival de Saintes (L'air du tomps de in musique, à travers l'actualità do discrete. de in musique, à travers l'actualies du disque).

16 h. Concert du Théâtre d'Orsay : « Sympbo-

h. Concert du Thélire d'Orsay : « Symphonie n° 1 en mi », opus 0, arrangemeot de
Webern (Schoenberg), avec P. Fontanarosa,
P. Lodéen, A. Marien, J.-C. Pennetiar et
M. Pertal; « Deux prétudes et fugues »
(Bach, Mozarti, par le Trio à cordes de Paris;
« Plano à onetre maine » (Schubert), avec
Ch. Ivaldi et G. Pludermacher.
h. 15, Ooverture (présentation de la Samaine
du matin des musiciens, par G. Manonni);
Autour de l'opèra du XX° alècle, œuvres de
Berg. Zimmermann, Chostakovitch et
Tippett.

Berg. Zimmerianata.
Tippett.

19 b. 30. Soirée lyrique (en direct de l'Opéra de Parisi; « Peliéas et Mélisande », drume lyrique da Claude Dehussy, en 5 actes et 12 tableaux, de Maurice Maeterlinek, avec J. Hyonioen, D. Barquier, B. Soyer, P. Dumont, lieana Cotrubas, J. Tallion et l'Orchestre oallonal de l'Opéra de Paris, dir. Lorin Maagel.

Lorin Mazzel.

Lire notre sélection.

3 h. 5. Guvert la nult : Comment l'entendez vous? La modernité en musique, muvres de Geeualdo. J.-S. Bach. Mozart. Schubert. Beetboven. Schumann. Brahma et Schoonherg: 1 b., Le deroier concert : soirées de Seint-Algran, œuvres de Szymanowski et de Debussy.

### Dimanche 6 avril

#### FRANCE-CULTURE

7 h. 7. La fenêtre onverte.
7 h. 15. Horizon, magazine religieux.
7 h. 40. Chasseurs de son.
8 h., Orthodoxie et christianisme oriental.
8 h. 10. Protestantiame.
0 h. 10. Econte Israel.
9 h. 40. Divers aspects de la pensée contemporaine : le Orand Orient da France.
10 h., Messe pontificele de Pâques, à la cathédral of Havre.
11 h., Regards sur la musique : a Histoire de la Résnirection », d'H. Behütz.
12 h. 5. Allegro.

la Résnirection s. d'H. Behûtz.

12 h. 5. Allegro.

12 h. 45. Concert de la formation de chambre du Nouvel Orchestre philharmonique, donné au etudio 105 de la Malson de Radio-Prance.

14 h., Sons : Inde... Bénarés, Béourès (Mariege).

14 h. 5. La Comédie-Française présente : « l'Ombre da la Ravines et « la Pontaine aux saints a. de J.-M. Synge.

16 h. 5. Hommage à Joseph Koama.

17 b. 38. Escales de l'esprit : « lee Mémoires d'un âne », de in comiesse de Ségur.

18 h. 30, Ma non troppu.

19 b. 10. Le cinèma des cinéastes.

26 h. Aioatms : Maurice Blanchard nu la témoin escamoté.

escamoté. 20 h. 40. Ateller de création radiophonique : mosique et performance, par D. Caux. 23 h., Musique de chambre : Charpentier, Dobos, Cheusson.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

7 b. 3, Mnslanes pittoreaques et légères : Revue des nouvenutés.
7 b. 40, Opéra-bonifon : « le Pont des souplis » 1Difenhach), dir. J.-P. Izquierdo.
9 b. 20, Les chants de l'âme : Géorgie.
9 b. 30, Cantate pour la dimente de Pâques : BWV 6, de Bach |« Blei bei nus denn es will Abend werdon »!

10 b. 36, Les petites oreilles : disques présentés per les enfants.

12 b. Le concert de midi len simultané avec Antenne 2) : « Guilleume Teil », onverture (Weberl, « Egmont », « Coriolan », ouverture (Weberl, « Egmont », « Coriolan », ouverture (Beetborco), par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Rerbert von Earajan.
13 b. 5, Tone en scène : Fred Astairs : 13 h. 30, Janbes sollstes : A. Munier, baryton.
C. Cebro, pinniste.
34 h 15, Les après-mid) de l'erchestre : « Neuvième symphonie » (Beethoven), dir. A. Toscanlin.

vième symphonie » (Bechoven), dir. A. Toscanini.

18 h. 15, La tribune des critiques de disques :

18 h. 15, La tribune des critiques de disques :

20 h. 3 pazz vivant, par A. Prancis : le concert
du grand orchestre de l'U.E.R. à Heisinki.

20 h. 5, Le concert du dimanche (présentation).

20 h. 30, Concert (Bemaines musicaisa de Budapest 1979) : « Symphonie n° 1, classique s
(Prokoflev), « Bymphonie n° 8 en mi bémoi
maleur » (Obostakovitch), e Symphonie n° 5
en mi mineur» (Tchalkovski), par l'Orchestre de l'Etat hongrois, dir. Giuseppe Patane.

22 h. 30, Une semaine de musique vivante.

23 b. 39, Unvert la nuit : Equivalences (émission ouverte aux compositeurs aveugles),
ceuvres de Jean Langlais, Louis Vierne;

0 h. 5. Rites et traditions populaires, par
A. Almuro.

30 WARS 1980

E n'ai jammis pu ac-cepter qu'un cher-chem soit assujetti à un pouvoir a Médecia ergonome, Pierre Ca-Entin tout or gol cocadre, asservit, bioque : les modes, les idées précontains, la control les chapelles, et aussi le contraintes quand elles sons culties, humiliantes, destruc-Trace entreprise industrials.

100

7.7

apparences, l'imperestible réa-Mesures de fréquences our caques, de la conscionation d'ouygène, de la fatigue mentiole par électro-encéphalogramme de les sont les méthodes utilisées con la première fois il y l'oursin cue vingt ans. quant if attents and Charlonnages de Printe le Centre d'étude et moderne de ergonomie minière, assur de rendre la direction du dépurbement d'ergonomie et d'écologie du Centre de recherché de Ra-ma I et de fonder l'institution.

cherche, au-dela des multipl

sonomie et d'écologie tib. Mesures insufficientes of B.
Asis qui ont tout de mine de l'été « scientifiquement »
Asts provoqués ches les transcurs par des conditions de l'avail aberrantes de l'avail de l'avail à constater « une affinition profonde qui n'est pes sententes. alienation sociale et section me, mais aussi et section des

on situes was and allegation culturally specificant distravailleurs ?-Dans l'antagonisme de disse cultures celle, ademiffique des ingénieurs et l'intelligiant pas ratoire des travailleurs (les aboutes opératoires sons applicas oirs operatoires sone an dans l'humanité en même tenne.
Que le travail au phonont off
l'on a commence à batter.
Savoirs out one des finances.

Pierre Cassantiae Constitutions Constitutions Constitutions Constitutions Constitutions Constitutions Constitutions Constitution Consti







#### ERGONOMIE

# Pierre Cazamian: la fin du taylorisme

Médecin, puis ergonome, Pierre Cazamian a la rage de vivre, et la communique. Le travail marxistes. Je dirais de l'acon plus neutre : sont en étroite corrétation est l'automatisation. C'est tion avec les structures idéologiune révolution culturelle.

JANINE DELAUNAY

un pouvoir. » Médecin du travail, praticien, ergonome, Pierre Cazamian refuse tout. Enfin tout ce qui encadre, asservit, bloque : les modes, les idées préconçues, la hiérarchie, les chapelles, et aussi les contraintes quand elles sont inutiles, humiliantes, destructrices. Il se méfie des mots, n'apprécie pas les tribunes et préfère le terrain. Le sien c'est la grande entreprise industrielle. Il y cherche, au-delà des muitiples apparences, l'imperceptible réa-lité : celle du monde du travail.

Mesures de fréquences cardiaques, de la consommation d'oxygène, de la fatigue mentale par électro - encéphalogramme : telles sont les méthodes utilisée par son équipe sur le terrain pour la première fois il y a quelque vingt ans, quand il animait aux Charbonnages de France le Centre d'étude et recherche d'ergonomie minière, avant de prendre la direction du département d'ergonomie et d'écologie du Centre de recherche de Paris I et de fonder l'Institut d'ergonomie et d'écologie (1).

Mesures insuffisantes, dit-il. Mais qui ont tout de même vérifié a scientifiquement » les dégâts provoques chez les travallleurs par des conditions de travail aberrantes. Et l'ont conduit à constater « une alienation profonde qui n'est pas seulement l'aliénation sociale et écono-mique dénoncées par le marxisme, mais aussi et surtout une aliénation culturelle ».

- Où situez-vous une aliénstion culturelle spécifique des travailleurs?

- Dans l'antagonisme de deux cultures : celle, scientifique, des ingénieurs et l'intelligence opératoire des travailleurs. Ces 'savoirs operatoires sont apparus dans l'humanité en même temps que le travail. Au moment où l'on a commencé à tailler les silex. Savoirs qui ont été éclipses

(1) Pierre Cazamian a public en 1973 sux éditions Oujas : «Leçons d'ergonomic industrielle. Une ap-proche globele».

à un stade ultérieur par le développement de l'intelligence symbolique qui se base sur le langage, l'écriture, les chiffres. Il suffit de relire l'œuvre d'André Leroy-Gourhan pour retrouver cette longue histoire.

Tant que la production était artisanale, le travailleur utilisait ses savoirs archaiques. Maître de son comportement, continuellement informé par des sensations de fatigue, il régulait son activité. Il avait en lui des instrumente de mesure, non scientifiques, qui sont ceux qui permettent au travailleur de découvrir son travail optimum, ses limites et sa gratification. Nous savons très bien en biologie et en neurophysiologie que l'homme a un potentiel d'activation psychosomatique. Il est un accumulateur chargé et a besoin de dissiper son potentiel dans des actions sur l'environnement et notamment au travail. Si l'on demande trop à l'organisme humain, c'est le surmenage, si on lui propose trop peu, c'est la fa-tigue par défaut. Les deux sont graves. Ils se traduisent par une perte de créativité et les maladies bien connues. Nous avons confirmé tout cela par nos études électroencéphalographiques. Il y a bien un optimum que seules les sensations internes de fatigue permettent de bien conneître. Les mesures permettent de vérifier les conséquences mais ne remplacent pas essentiel. Il faut bien comprendre que lorsque il y a divorce entre les informations que donne la science objective et le vécu subjectif, c'est toujours le travailleur qui a raison.

Aucun dirigeant ne peut comprendre un subordonné. Toute situation hiérarchisée est une situation aliénante. Or la production en grande série a obligé les responsables des usines à créer une hierarchie. Et cette hiérarchie a été établie selon des

règles qui n'étaient peut-être pas les meilleures. On a décide que les chefs seralent les ingénieurs venant des grandes écoles et possédant l'intelligence scientifique et que ceux qui obéiralent seralent ceux qui possédalent l'intelligence opératoire, Or Simondon, en particulier, a montré qu'on ne pouvait à la fois être doté des deux. La première se construit au détriment de la seconde. Piaget l'a vérifié dans l'apparition de l'intelligence chez l'enfant. Cela veut dire que les onvriers, qui n'ont pas atteint le niveau universitaire des ingénieurs, gardent toutes les ressources de la créativité opératoire, et que les ingénieurs, du fait qu'ils ont déplacé leur intérêt vers l'intelligence symbolique, ont perdu cette creativité.

#### La révolte

Quand les ingénieurs sont devenus les chefs des ouvriers. ils ont tout naturellement utilisé les modèles scientifiques appris dans leurs écoles. Ces modèles s'appuient uniquement sur les sciences de la matière. Recevant donc mission d'organiser le sys-tème homme-machine et ignorant l'homme, ils ont raisonné en termes de machines. Et n'ont eu de cesse que de parvenir à transformer l'homme en machine, que d'obtenir de ha un comportement type, repetitif et toujours parcellaire.

A partir de ce moment-là c'était fini. La liberté créatrice du travailleur devenait un obs-tacle à la planification du travail Non seulement il ne fallatt pas l'encourager, mais il fallait la combattre. C'est tout le probième du travail à la chain — Et la raison pour laquelle il

suscite une profonde revolte? Cette révolte, il faut bien le comprendre, n'a pas été une révolte politique. Ni les syndicats,

ni les patrons, ni le gouverne-ment n'avaient prévu les grèves sauvages. Elles se sont répandues dans le monde entier. D'abord dans les pays nordiques et américains, puis en France. Les grèves sauvages sont une révolte anthropologique. Un refus viscéral de voir condamner les savoirs opératoires. Anaxagore disait : « C'est la main qui a créé le cerveau. » Lorsque, au dix-neuvième siècle. Taylor a inventé le travail à la chaîne, il a cherché à Obtenir une régression, à détacher la main du cerveau, à faire revenir l'homme vers

l'animalité. C'est insuportable. La révolte est donc une réaction parfaitement saine de l'être humain qui refuse de redescendre au niveau de la bête. C'est pour cette raison que surgissent des « ras-le-bol » de la base sans autre motif rationnel que l'unpossibilité d'accepter un travail sans signification. - Que faire, face à ce refus

du travail à la chaîne? - Il y a deux attitudes possibles, pas trois. L'une consiste à durer en calmant l'insatisfaction ouvrière. Et c'est l'origine de toutes ces manipulations proposées aujourd'hui sous le nom de restructuration des tâches, d'enrichissement, de groupes autonomes, etc. Je suis tout à fait opposé à cette doctrine conformiste selon laquelle, en améliorant la communication dans les eutreprises, on améliorerait la situation réelle des aliénés. Elles ont pour seul effet de faire en sorte que les ouvriers s'autoexploitent. Sans que l'on réin-tègre la créativité dans leurs

L'autre solution n'est pas ergonomique. De toute façon, il n'existe pas de moyen de rendre ergonomique on travail sans contenu. Le travali à la chaîne est « intrinsèquement pervers », aucun ergonome n'est eusceptible de le rendre acceptable. La

scule solution, c'est l'automatisation. On n'a pas suffisamment compris que sa logique est bénéfique pour le travailleur. Le

### Libérer l'ego

travail idiot étant exécuté par

l'intelligence mécanique, automa-

tique, par l'ordinateur, il n'est plus

besoin de robotiser les hommes.

- En théorie?

- Et en réalité. L'automatisation a été perçue, en particulier, à travers la science-fiction, comme un instrument d'oppression. C'est une erreur. Nous avons beaucoup travaillé dans des usines automatisées (centrales thermiques, nucléalres, sidérurgie) et ce qui nous a frappé, c'est que tous les espoirs que les concepteurs avaient mis dans l'automatisation sont en train de s'effondrer. Les planificateurs avaient cru de façon un peu hâtive pouvoir organiser et le travail des machines et le travail des employés. Ils ont cru que des ordi-nateurs géants seraient susceptibles d'assurer seuls la production et que les hommes seraient seulement des surveillants, presque inutiles. Actuellement, le développement est totalement inversé. On renonce aux ordinateurs géants, on multiplie les microprocesseurs. Placés près du tra-vailleur. ils lui offrent une mémoire vaste et sûre, lui permettant de se requalifier, de retrouver on rôle de responsable. La décision lui revient. L'homme seul est capable de décider dans l'incertitude.

- L'incertitude est dure à assumer, surtout pour qui a été conditionné à obéir. Vollà encore une crise en perspective?

- Elle est une des facettes de la crise culturelle. Celle du passage, sur le plan de la production, de la mécanisation à l'automatication. Pour la raison fort simple que les infrastructures technolo-

ques. On a les morales qui conviennent à la production que l'on souhaite.

--- Un changement est déjà amorce?

- Cela veut dire que nous entrons dans le monde de la société post-industrielle. Un monde plein d'inconnues, dont on voit émerger quelques idées phares. La première, c'est la primauté de l'homme : la créativité de l'homme (heuristique) devient la force non seulement culturelle. mais même économique des na-

» Pour libérer la créativité, li faut libérer l'ego, redonner goût à l'hédonisme (et c'est le sens moral de 68). Il faut retronver ce même jaillissement spontané que l'on a connu à la Renaissance, à l'époque de la première révolution scientifique. Nous en sommes à la seconde, elle entraine l'abolition de contraintes périmées. Il n'est plus nécessaire de maintenir les hommes dans, l'obéissance pour leur faire reproduire des gestes automatiques.

Un troislème aspect que l'on peut voir émerger est l'importance du renouvellement de la connaissance, du décloisonne-ment des disciplines. Durant deux siècles, nous avons vécu dans un monde légaliste, fermé, déterministe. Nous voici actuellement en train de rejeter ce monde qui, de Galilée à Descartes et Newton, nous a conduit jusqu'à Einstein et à la relation d'incertitude d'Heisenberg. Ce qui émerge, ce qui resurgit, c'est l'incertitude des comportements.

— Ce qui entrainera la fin des ergonomes ? - 6'il n'y a plus de travail

aliéné, ce sera effectivement la fin des problèmes spécifiques du travail. Mais le vrai mérite de l'ergonomie, c'est d'avoir fait comprendre à partir d'une étude de l'homme au travail, de l'homme affrouté à une machine, que la spécialisation out permet de traiter la machine ne permet pas de coupler cette machine à un homme pour réaliser un système. Parce que l'homme a sa logique, une logique vivante et globalisante.

# Les fans du magnétoscope

Cent vingt mille magnétoscopes déjà vendus en France. Mais des millions d'acheteurs potentiels. Et des raisons variées de se procurer ce nouveau joyau de la civilisation audio-visuelle.

#### MARIE-JOSÉ BERNARDOT I

g marché français du magnétoscope dématre sur les chapeaux de roue. En trois ans les chiffres out progressé de façon quasi éométrique : six mille appareils vendus en 1977, trente mille en 1978, quatre-vingt mille en 1979. Dans le mêma temps, il est vrai les prix des magnétoscopes grand public pas-saient de 10 000 francs il y a trois ans à 7500 francs en 1978, et ils sont actuellement d'environ 5 500 francs.

Fabricants et distributeurs s'accordent pour prevoir une nouveile baisse en fin d'année. Toutefois - sauf innovation technologique importante dans les procedes de fabrication - le prix-plancher de ce matériel semble se situer entre 4500 et 5000 francs. Dans ces conditions, le marché pourra-t-il continuer à se développer rapi-dement? Question cruciale pour la poignée de firmes - ancun magnétoscpe n'est actuellement fabrique en France — qui se disputent le gâteau.

Depuis trois ans la bagarre est féroce pour s'en approprier la plus grosse part. Le vainqueur provisoire est sans conteste le groupe japonais J.V.C., dont les magnétoscopes (standard V.H.S.) vendus sous sa marque ou sous des marques coocurreutes (Thomson - Brandt, Pathé - Marconi, Cantinental, etc.) ont conquis quelque 70 % du marché français. Sony, qui reste le numéro un pour les magnétoscopes professionnels et conserve une place enviable sur le marché mondial — environ 20 %, — u'a guère le vent en poupe : son unique modèle, le Bétamax, a obtenu un succès limite auprès des acheteure français avec 12 000 appareils importés en 1979 sur un total de 92 629, si l'on en croit les statistiques des douanes (1). Quant à Phiappareil grand public en 1969, sa part du marché s'est considérablement érodée, passant de 25 % en 1978 à moins de 10 % en 1979. Son standard, le V.C.R., n'a manifestement pas suscité l'enthousiasme des consommateurs. Les actres fabricants de magnétoscopes (Grundig, Sanyo, Hitachi, Panasonic, etc.) se répartissent les micttes : environ 5 % -du marché\_

#### Après la couleur

Cette hiérarchisation des firmes est accentuée par les choix de certains gros distributeurs. La FNAC, qui, avec 10 % des ventes de magnétoscopes, est, avec Darty, l'un des leaders du marché de la vidéo en France, a résolument opté pour le standard V.H.S. fabriqué par la firme J.V.C. « Sous la marque J.V.C. ou sous d'autres marques, nous vendons presque uni-quement du V.H.S., affirme Victor Jachimowicz, responsable du secteur vidéo à la FNAC. C'est le système qui s'est imposé dans le monde entier. Et ce n'est pas un hasard : c'est le meilleur. D'ailleurs, nous avons constamment des problèmes d'approvisionnement et de rupture de stocks. Alors qu'il existe des stocks abondants dans tous les -autres standards... >

Mais la rupture du marché peut fort bien se modifier. Le taux de pénétration da magnetoscope est encore très faible : cent vingt mille appareils vendus alors qu'il y a déjà environ six millions de téléviseurs couleur... Or les professionnels considérent de façon unanime que l'éventuel achat d'un magnétoscope ne vient qu'après celui du téléviseur couleur. Il reste donc beaucoup d'acheteurs potentiels à conquérir et les firmes les moins bien implantées tableut sur cette auverture du marché pour redresser position.

Philips vient d'abandonner son standard V.C.R. pour un nouvel appareil, le Vidéo 2000. La firme hollandaise compte bien sur cet appareil pour rat-

traper son retard co Europe et même partir à l'assact des marchés japonais et américain : elle construit en Autriche une nouvelle usine qui emploiera trois mille personnes et sortira sept cent mille magnetoscopes

Chez Sony, le ton est aussi à l'optimisme relatif. « La domination actuelle du V.H.S. ne préjuge pas de l'avenir », affirme-t-on au service da marketing. « Une des raisons de la primauté du J.V.C., estime Henri Moszkowski, le P.-D.G. de J.V.C.-Vidéo-France, c'est que nous avons longtemps été les seuls à prèsenter un modèle portable. Mais il est vrai que la repartition du marché peut très bien évoluer. Il faut se méfier des plans sur la comète : ce marché a tout pour être instable! Le magnétoscope restera un matériel cher, et l'extension du marché se heurte aux possibilités financières du consommateur... >

#### Saturés

Le consommateur : c'est lui. la pièce maîtresse de l'échiquier. Lui qui décidera si le magnétoscope doit rester un luxueux gadget à l'usage des happy-jeu ou s'il peut devenir un nouveau média à l'instar de la radio et de la télévision. D'ores et déjà, l'engouement est réel. Depuis le mois de janvier, la FNAC organise une initiation vidéo gratuite tous les mercredis aprèsmidi. « Nous n'avons fait aucune publicité, car les ateliers de cinéma super-huit, lancés en septembre, ont été saturés en une semaine, explique Chantal Le Roy, chargée des relations extérieures. Pourtant, il vient dėjà cinquante personnes chaque mercredi.

Le but de ces atchers : créer un « environnement favorable » dre aux usagers à se servir correctement de tautes les possibilités techniques de ces appareils extrêmement sophistiques. « Au début, les gens né savaient même pas à quoi pou-vait servir un magnétoscope, souligne un vendeur. Aujour d'hui, ils savent ce que c'est, comment Tatiliser, ils connaissent l'existence des différents

Mais qui achète? Paradoxalement, il semble que cet objet conteux recrute ses propriétaires dans toutes les catégories 60ciales et pas seulement parmi les plus alsées financiérement. En l'absence d'une statistique générale, c'est ce qui ressort des études de marché réalisées par les fabricants... et des observations des détaillants. Les motivations d'achat sout d'ailleurs fort diverses, a Au tout debut. en 1977 et 1978, il y a eu des achats d'impulsion, estime Victor Jachimowicz. C'est la toute petite catégorie de gens sans contrainte financière qui achètent systématiquement tout noupeau gadget. Ceux-ki ze sont équipés très vite. Les consommateurs « moyens », en revan-che, ont besoin de rationaliser

### «La 4º chaîne»

Ces motivations « rationnelles » sout parfois radicalement apposées. Les acheteurs de magné-toscopes se recrutent d'abord parmi les inconditionnels de la télé. « Ceux qui n'en ont jamais assez, précise M. Lombard (Philips). Ils existent dans tous les milieux mais bien peu ont le courage d'avouer qu'ils achètent un magnétoscope pour regarder trois fois plus le petit écran! » C'est sans doute cette partie de la clientèle qui est visée par le slogan publicitaire de Sony, « la quatrième chaîne »\_ A l'inverse, le magnétoscope peut permettre de regarder la télévision de facon plus selective. Bon nombre d'usagers voient dans le magnétoscope une manière de se libérer des contraintes horaires des programmes T.V. La campagne

publicitaire de Philips met l'accent sur cette oouvelle indépen-dance : « Enregistrez ce qui vous plast, regardez quand cela pous

Le magnétoscope semble même convaincre le dernier carré des récalcitrants anti-télé. « Beaucoup de jeunes couples qui rejusaient la télévision, par crainte d'en devenir esclave, viennent acheter à la fois la télévision couleur et un magnétoscope », affirme un vendeur spécialisé ac rayon vidéo d'une grande aur-

Autre variété d'émules da magnétoscope : les « frustrés de television »: médecins, chaoffeurs de taxi, restaurateurs, personnel hospitalier, routiers, reilleurs de unit et surtout tra-

vailleurs postés astreints aux

3 x 8. En toat, cinq à six mil-

lions de personnes sont amenées

à travailler de nuit et notam-

ment au moment de la diffusion

das programmes télévisés de grande écoute. Un sacré marché

en perspective pour les vendeurs

de magnétoscopes... si tant est

que le pouvoir d'achat de ces

catégories professionnelles leur

permette un tel investissement.

e Jusqu'à présent je pouvais

rarement regarder un match de

joot ou discuter avec le voisin

du film de la veille, explique Maurice G., chauffeur de taxi.

C'est peut-être tdiot mais on se

sent exclu quand on ne peut pas

regarder la télé comme tout le

monde I » Ce sentiment de parie

est fréquent parmi les travali-leurs postés : parmi tous les ma-

gasins Darty de Paris c'est celui

de Bellevilla qui détient le re-

cord de la vente des magnétos-

Mais le désir de se composer

ses propres programmes fait

aussi partie intégrante des mo-tivations d'achat. Certes les réa-

lisateurs amateurs sont encore

peu nombreux. Si les appareils portables représentent 30 % du

marche tous les propriétaires ne

e'en servent pas de façon inten-

sive et beaucoup se bornent à filmer de temps à autre la pro-

menade familiale du dimanche...

Pour certains, en revanche, le

portable et la caméra-vidéo c'est

enthousiaste, est l'un des mem-

bres les plus actifs de Vidéo-

Hobby, un club d'amateurs ué

Il y a quelques mois (2). « La

(I) Auz 80 000 appareils destinés au grand public s'ajoutent les magnétoscopes professiozzels (6 000 unités environ) et les appareils destinés à la réexportation (6 663

(2) Association française des amateurs de vidéo, 18, passage La-thuile, 75018 Paris. Tél. : 293-33-00.

la découverte du reportage. Patrick Wibaut, la trentaine

copes. Un hasard ?

semaine dernière, raconte-t-il, nous sommes alles à l'hippodrome de Vincennes pour filmer les coulisses de la course Bientôt on va faire un reportage sur le skate-board... » Son métier : chauffeur routier. Dans le minuscule local occupé par l'asso-ciation, Patrick et Denis visionneut les images d'un film qu'ils viennent de touraer lars d'une balade eu automobile dans Paris. « C'est tellement facile : on filme et l'instant d'après on peut se projeter le film sur son écran de tèle ! »

Vidéo-Robby compte déjá une centaine de membres sur Paris et des « cousins » de province à Bordeaux, Nice, Montpellier. « Les plus motives sont ceux qui possèdent des portables et veu-lent fasre des tournages, affirme

Mais le souhalt qui vient eo tête des vœux exprimés par les adhérents da club est sans coateste la possibilité de se procurer des films pornographiques à moindre prix e Nous sommes obligés d'en avoir en location, admet Denis Bretteau, car c'est vraiment très demande... » En numero deux viennent les films

Denis Bretieau, l'un des respon-sables de Vidéo-Hobby. Cela représente un bon quart des adhérents et nous avons beaucoup de projets de tournage en particulier des filme pour les enfants, »

de dessins animes pour les chers

settes vidéo préenregistrées :

dans les grandes surfaces, sur

dix cassettes vendues, sept sout

des enregistrements de films a hard ». Si le marché reste très

limité, c'est en raison du prix

de ces cassettes (450 francs en moyenne pour un long metrage d'une heure et demie alors

qu'une cassette vidéo vierge

d'une durée de trois heures vaut 120 francs à 150 francs). Aux Etats-Unis — où il sest

vendu ciaq cent mille magne-

toscopes en 1979 — le marché des cassettes pornos est évalue

à un million six cent mille uni-

Cinéphiles

Les vidéo - pornographes ne

sont pas les seuls à désirer la

constitution d'une vidéothèque.

Les cinéphiles sont également

nombreux parmi les membres du

Vidéo-Robby. Tel couvel adhé-reat détieat un record avec plus

de deux cent cinquante cassettes

enregistrées depuis juin 1978 :

« Je ne rate pas une seule émis-sion de ciné-club, dit-il. fenre-

gistre tous les vieux films qui

l'exclusion de toute utilisation publique ou commerciale. L'enregistrement d'emissions télévisées reléve bien sur de cette

lai. Mais producteurs de disques et sociétés d'auteurs (Sacem, Sdrm) estiment depuis fort longtemps que la copie privee leur cause un important prejudice commercial et lesent les draits légitimes des auteurs et interprètes. C'est pourquoi ils oat demandé au gouvernement d'étudier une modification de la loi dans le sens de leurs intérêts. u Nous sommes contre un projet de tare, affirme François Bretteau, avocat et membre da bureaa de Video-Hobby. Cela rendrait le loisir vidéo encore plus conteux et c'est tout à fait injuste : la copie à usage privé est parfaitement légale et, de plus, au nom de quoi penaliser de surcroit les realisateurs de films vidéo amateurs?

#### **Piratage**

Il semble, par contre, que le piratage commercial olnquiete que modérément les zélateurs de la copie privée. Pourtant, les cassettes son pirates se multiplient phénomène tend à gagner la vidéo : certains circuits paral-lèles à Paris sont spécialisés dans la vente de copies da films aquveaux et récents - Apocalypse Now. les Dents de la mer ou des dessins animés de Walt Dis-

Ce piratage commercial est en principe severement réprimé. Martine Bitton, responsable d'un vidéo-club pirate a récemment été coudamnée à 30 000 francs d'amende et 250 000 francs da dommages et intérêts au bénéfice des producteurs Walt Disney, Trinacra films et Artistes Associés. Par contre, il n'est pas rare de trouver sur les marchés des ambulants qui proposent dix cassettes soo preenregistrees au prix de deux. Mais il est sans doute plus facile de taxer les consommateurs que de poursuivre des pirates fort blen organisés...

Le développement à venir de vidéo-disque résoudra sans doute le problème : beaucoup moins cher que les cassettes puisque pressés en grande série (alars que la daplication des cassettes video se fait en temps réel), les vidéo-disques seront plus aptes au stockage des films et des emissions. Et cet énorme marché sera extrémement lucratif pour les professionnels de show-biz. fanas de la vidéo compteot bieo là-dessus pour pouvoir con-tinuer à s'adonner à leur hobby sans etre passibles d'una taxa-



PHILIPPE COUSIN

### REPÈRES

#### Télématique et journalisme

Rue du Louvre, premier exemplaire des « feuillets » nouvelle farmule du Centre de nouvette farmate da Centre de formation et de perfection-nement des fournalistes (1), a consacré un numéro spécial à la télématique: Il contient notomment un doscontent notamment un dos-sier sur « la presse écrite au pled du mur», où l'auteur, Louis Guéry, examine les défis lancés au journalisme par la nouvelle technologie. ainsi qu'uns enquête sur la « documentation en set!-ser-vice », de Bernard Voyenne.

(1) 33, rue du Louvre, 75002 Paris.

#### Charbon: 250 ans de réserves

Les réserves mondiales de

passent à la télé. Je cherche surcharbon économiquement exploitables sont suffisantes tout à repiquer des Renoir, des pour environ deux cent cin-quante uns, et la production Buster Keaton, des Hitchcock\_ > d'ici à quarante ans poarrait atteindre près de 9 milliards de tonnes dans le monde, indique une étude du Bureau international da traoail Mais la constitution de vidéothèques de club et même les échanges gratuits entre membres d'une association posent un (BI.T.). Depuis plusieurs un-nées déjà, précise l'étude du BI.T., les pays exportateurs de charbon augmentent leur production. De 2,5 milliurés ae tonnes en 1978, la produc-tion mondiale depreit aprese redoutable problème juridique, celul des droits d'auteurs. La France est l'un des rares pays où la copie privée est réglementée de longue date. La loi du Il mars 1957 autorise eo effet tion mondiale devrait passer à près de 4 milliards en 1985, et à plus de 5,5 milliards en l'an 2000. (Source: Energie. 22 Jévrier 1980, 26, rue Cadci, Paris (9°). la copie privée, c'est-à-dire l'enregistrement d'emissions radiophoniques ou de disques, à condition que l'usage de ces enregistrements reste strictement limite au cercle famillal à

#### Breveis européens: chers

#### mais plus rentables Les premiers brevets d'in-

Les premiers brevets d'in-vention viennent d'être déli-orés : c'est ce qu'annonce à Munich, où se trouve son siège, l'Office européen des brevets, qui avait commence à recevoir les demandes de postulants en 1978. Les brevets européens soni, comme leur nom l'indique, valables dans l'ensemble de la

Communauté, et ils permet-tent ainsi à leurs détenteurs de tirer pleinement parti du Marché commun, tout en leur

marches commun, sout en leur évitant d'accomplir des démarches longues et jastidisuses dans chacun des pays membres.

Sans doute un brevet européen ne s'obtient pas à bon marché: il coûte 4500 DM, soit plus de 10000 FF. Toutelois selon M. Van Benson pus de 1000 fr. Tou-te/ois, selon M. Van Ben-them, le président néerlan-dats de l'Office. A devient intéressant de faire breveter une invention sur le plan communautaire dès lors que l'inventous pondrait la poie l'inventeur voudrait la voir protégée dans au moins trois

pays.
Le total des demandes pré-sentées a augmenté d'une manière spectaculaire, pas-sant d'une moyenne de quatre cent cinquante par mois il y u un un u mille quutre cents par mois aujourd'hui. Pormi les demandes reçues par l'Office se trouve celle d'un inventeur suisse qui tient à faire dreveter un appareil à enrouler les spaghetti autour de la four-chette (Source : Euroforum murs 1980, 200, rue de la Loi, Bruxelles.)

30 MARS 1980

Depuis sa remegani l'administration a su se ses périodes de crise. Ce les relations compliqués caise entrelient avec :

l'achsi d'one charge, at industant was blerarable des o des forestions et en maiste ce le des fonctions, et et a - sant, dere la mes A.Ne. les méthodes de tracail. La du retour à l'ordre, au sordr d'une décennie d'amarchie. L'ad-CON THE SE COUNTY PARTY HOLD BY THE SE COUNTY PARTY HOLD BY CONTROL OF TOWN THE POPULARY OF T . . sabre du un habit brade.

Les traitements rocus nont sussi pour beancoup dans l'attrait qu'exerce le service public. Un collector le marche public. Un syncetter d'Etal regult 25 000 F. sans compter de nombremes gra-fications; un chef de division 12 300 F.; an inn de l'échelle, un commis d'ordré 2000 F. à libre militable, un gavrier qualifié, du hitiment ne gagne guère plus de 3 F par jour à Paris, ville pour-tant réputée pour un hauts subje-res. Comment affondée par laire de consourant muché par ladmi-nistration F. Linsage. Int commu-ée 1807, le projet de éréation de la Cour des comptes, en andate à La Cour des comples, en amiste à ter notalt : « Pour les quatrevingt places à donner, l'Empe-reur u déjà un putit registre de

Autant, que la Grande Armée, c'est l'administration francaise qui suscite l'admiration de l'Europe, sauf dans les pays occupés ou elle est jugée souvent ben Durbe

En 1845, dans l'austère Resuc ies Deux-Mondes, Tancien prefer de police Vivien lance un est d'alarme : la fonction publique Alexas de Tocqueville s'étalt exprime dans les mêmes termes.

La vieille machine administrative héritée de l'Empire ploie en





# Heurs et malheurs de Messieurs les ronds-de-cuir

Depuis sa réorganisation par Napoléon, l'administration a eu ses moments de gloire et ses périodes de crise. Ces fluctuations reflètent les relations compliquées que la société française entretient avec ses fonctionnaires.

JEAN TULARD

lire Balzac, aucun donte n'est possible : l'age d'or de l'administration française se situe sous le Premier Empire. C'est Napoléon qui a favorisé la naissance de notre fonction publique, en substituent la nominanation à l'élection ou à l'achet d'une charge, en établissant une hiérarchie des

traitements en rapport avec celle des fonctions, et en uniformisant, dans la mesure du possible, les méthodes de travail. La société napoléonienne est celle du retour à l'ordre, an sortir d'une décennie d'anarchie. L'administration y gagne en prestige. « On ne se croyait rien, note un contemporain, si l'on ne portatt un sabre ou un habit brodé. Les traitements reçus sont

aussi pour beaucoup dans l'attrait qu'exerce le service public. Un conseiller d'Etat reçoit 25 000 P. sans compter de nombreuses gratifications : un chef de division 12 000 F; an bas de l'échelle, un commis d'ordre 3 000 F. A titre indicatif, un ouvrier qualifié du bâtiment ne gagne guère plus de 3 P par jour à Paris, ville pour-tant réputée pour ses hauts salaires. Comment s'étonner alors de l'engouement suscité par l'administration? Lorsque fut connu, en 1807, le projet de création de la Cour des comptes, on assiste à un afflux de demandes. Un sénateur notait : « Pour les quatre-vingt places à donner, l'Empereur a déjà un petit registre de deux mille candidatures. »

Autant que la Grande Armée. c'est l'administration française oni suscite l'admiration de l'Europe, sauf dans les pays occupés où elle est jugée souvent bien

En 1845, dans l'austère Renue des Deux-Mondes, l'ancien préfet de police Vivien lance un cri d'alarme : la fonction publique est en crise. Trois ans plus tôt, Alexis de Tocqueville s'était exprime dans les mêmes termes.

La vieille machine administrative héritée de l'Empire ploie en

effet sous les sarcasmes que favorise un relatif relachement de la censure. Ymbert, hant fonctionnaire saisi par le démon du vaudeville, a esquissé, dès 1826. dans ses Mosurs administratives. publiées sous forme de lettres, une peinture féroce du monde des bureaux. Il est dépassé par Henry Monnier, qui décrit sinsi.

en 1829, la journée de travall dans une administration « 9 heures, arrivée des employés changement de costume, petit tour du poèle ; 10 heures, lecture des journaux, déjeuner, taille des plumes; 10 h. 30, ouperture des tiroirs, conpersations particulières; 12 heures, arrivée de M. le chef de division, travail obligé; 1 heure, visites, digestion du défeuner, invitations à diner: 2 heures, promenade dans l'intérieur du ministère ; 4 heures, départ des employés, oubif jusqu'au lendemain de toute affaire bureaucratique. »

### Epuration

A ce discrédit, Vivien assigne une cause : la médiocrité des traitements par rapport à l'époque précédente. C'est l'absence d'un statut qui apparaît aux yeux de Tocqueville être la raison de ce déclin. Plus profond, Balzac note : « Seroir l'Etat, ce n'est plus servir le prince, qui savait punir ou récompenser ! Aujourd'hui, l'Elat, c'est tout le monde... Servir tout le monde, c'est ne servir personne. »

N'est-ce pas l'avènement du regime parlementaire qui porte Désormais l'administration perd tout mystère. Son budget est discuté publiquement; le nistre peut être interpellé, à ia Chambre, sur son action, par un obscur député de province. De façon à s'assurer de solides majorités on multiplie les portefeuilles et par voie de conséquence, le nombre des employès, dont on réduit par ailleurs les traitements dans un souci de compression budgétaire. Bien

plus, on tolère le cumul entre une charge administrative et un mandat parlementaire. Sur trente-coatre directeurs de ministère, on en vient à compter, sous la monarchie de Juillet, anze députés et deux pairs de

Certes, dans le souci de créez un écran entre le Parlement et l'administration, on invente le cabinet du ministre ; en fait, on créé surtout un écran entre le ministre et son administration. Mérimée vante les mérites de l'emploi à Stendhal, en 1832 : a Dix mille france, logement, cabriolet, titre de mattre des requêtes et pouvoirs de secrétaire général. » Balzac, qui se fait l'écho des employés, en donne une image moins flattée : « Il travaillait une heure ou deux, c'est-à-dire qu'il s'éten-dait dans un bon fauteull pour lire les journaux, dicter le sens d'une lettre, recevoir quand le ministre n'y était pas, expliquer en gros la besogne, attraper ou distribuer quelques gouttes d'eau bénits de cour, parcourir des pétitions d'un coup de lorgnon. Enfin, il attendait le ministre, au retour de la Chambre, quand il y avait session, pour savoir s'il fallait inventer ou diriger quelques manœuvres. . Avec lui. ajoute Balzsc, « le ministre osati être lui-même, ôter sa perruque et son ratelier, poser ses scrupules et se mettre en pantoufles, déboutonner ses roueries

Le cabinet était de surcroit un excellent tramplin politique : on pouvait plus facilement faire la conquête d'un siège de dépoté. Conséquence de cette politisation : les éparations fréquentes. Celle de 1830 fut particulièrement importante : 286 magistrats écartés (souvent, li est vrai, pour refus de prêter serment à Louis-Philippe). 83 sur 86 préfets, la plupart des commissaires de police à Paris... Des épurations plus limitées avaient en lieu précédemment, à la faveur des changements de majorité, notamment sous Martignac, puls Polignac, créant de véritables paniques dans les administrations. all n'y aura que quarante viotimes, écrit Ymbert, mais six cents employés craignent le trait mortel et se sont déjà mis en compagne pour trouver des boucliers. Dans la huitaine qui suit, le ministre reçoit six cents lettres de ducs, de comisses, de pairs de France, de députés, de généraux, d'académiciens, qui le prient d'épargner un neveu, un cou-

et déchausser sa conscience.

Et Ymbert de donner le moyen d'éviter cette épuration : «Le fonctionnaire qui veut rester en place doit avoir pour règle inva-riable d'écrire le moins possible, de fuir les objections, d'exécuter passivement les circulaires et d'envoyer très exactement les états de situation. » On ne saurait dire qu'il y ait là un idéal

Et pourtant la fonction publique a facilement surmonté la crise des dernières années de la monarchie de Juillet. Loin de s'effondrer, l'administration gagne en importance, avec le rôle grandissant de l'Etat. Les 135 000 agents, non compris le clergé, que recensait Vivien vers 1845. devienment 500 000 à la fin dn siècle. C'est que les classes moyennes ainsi que de nombreux

èléments des ciasses popolaires (« les bons élèves » de l'école primaire bénéficiant bientôt de bourses) se lancent à l'assant des emplois administratifs.

Aux derniers surtout, l'entrée dans l'administration apparaît comme un puissant facteur d'ascension sociale. Même à un échelon modeste, le service de l'Etat élève au-dessus dn monde paysan au du prolétariat urbain; il suppose une relative instruction, le port éventuel d'un uniforme on d'un vétement bourgeois et des occupations non salissantes. S'y engouffrent tous ceux qui veulent échapper à la condition auvrière et qui se voient exclus des professions commerciales

#### Le Père Soupe

Autre facteur d'attraction : le sécurité de l'emploi. Le développement du capitalisme favorise, lors des crises, l'extension dn chômage. Un chômage qui n'existe pas dans l'administra-

des fonctionnaires, l'épuration politique qu'avait connue la monarchie parlementaire s'attenue : comment, en effet, si i'on procède à de vastes éliminations, trouver plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires nonveaux et capables? Cet accroissement des effectifs, tandis que les charges de l'Etat s'amplifient et se modifient, enlève son caractère politique an service public. Beaucoup de postes sont purement techniques. Un professionnalisme s'instaure, dont sont toutefais exempts préfets et ambassadeurs, qui continoent à être soumis à de brutales révocations. Pour les autres s'ouvre la promesse d'une carrière sans aléas.

Ao-delà de cette carrière, la sécurité matérielle est assurée par la retraite. Seule l'armée avait longtemps bénéficié d'un système avantageux de pensions après trente ans de service. Dans les administrations centrales, la situation variait selon "importance des caisses constituées par le personnel. A partir de 1853, ie Second Empire uniformise le régime des retraites alimentées par les cotisations des employés. Le retraite n'existe guère que dans la fonction publique, doot elle constitue l'im des principanx avantages désormals. Epouser la fille d'un fonctionnaire, c'est acquérir l'assurance de n'avoir pas ses beaux-parents à charge l

Mais ce gonflement des effectifs - surtout dans les secteurs de l'éducation et des postes - et cet élargissement du recrutement ne vont pas sans susciter un nouveau discrédit que traduit une fois encore la littérature.

Quelle aubaine, en effet, pour un romancier que ce monde clos fonde sur une hiérarchie dont le ridicule n'échappe guère qu'aux employés eux-mêmes (le règlement du ministère des finances prévoit alors une pièce à deux croisées pour un directeur, à une croisée pour un chef de burean et une fenêtre pour deux commis), où tout est réglé, des heures de travail aux gestes peodant ce travail, de l'habit (noir, avec calotte et manches de lustrine) su matériel (la plume

d'ole taillée, puis la plume métallique, la poudre ponr secher, les pains à cacheter, le rond de cuir pour attenuer les émorroides qu'entraîne une vie sédentaire).

Gaboriau, le père du roman policier, donne le signal dans ses Gens de bureau, en 1862 : « Les bureaux ont leur odeur sui geoe-ris, odeur indescriptible et indéfinissable, où se mêlent et se confondent les plus horribles exhalaisons, l'eau qui cuit sur le poéle, la souris crevée entre deux dossiers, les débris en putré-faction des repas quotidiens aublies dans les coins, l'haleine fétide, la sucur des habits qu'on change, le cuir des souliers qui rissolent près du jeu, enfin, les efflupes de toutes les misères, de toutes les corruptions et de toutes les infirmités des gens qui y vivent... L'étranger qui pénètre dans le bureau est saisi à la gorge ; il suffoque et demande de l'air comme l'asphyxie; mais qu'il se garde d'ouvrir la jenêtre. les employés, furieux, la bui jeraient refermer. Une bouffée de brise les enrhume et ils ne pensent plus respirer des qu'il y a A mesure que croît le nombre de l'air. s

Hnysmans n'est guère plus tendre, et pas davantage Maupassant, qui connaissait fort bien l'administration pour y avoir travaillé. Mais c'est évidenment Georges Courteline qui, dans Messieurs les ronds - de - cuir (1893), avec notamment l'immortel Père Soupe, donne la charge la plus féroce des mœurs bureaucratiques.

Ajootons que la féminisation de la fonction publique, encore limitée, mais qui ne va cesser de s'étendre, suscite sarcasmes (« l'amour peut naître au bureau de la poussière d'un dossier vivifiée d'un beau regard »), écrit la romancière Colette Yver, on inquiétude (« pouvant vivre largement apec leurs appointements mensuels, les employées trouvent qu'elles auraient bien tort de s'associet apec un homme. Et au lieu de femmes recherchant le mariage pour créer une famille, nous avons des coquettes n'aspirant qu'à se distraire au sortir

Bref, à la fin du siècle, le prestige de l'administration s'éteint une nouvelle fois.

#### Dans la rue

Les fonctionnaires ont surtout saisi ce malaise à travers les vicissitudes de leurs traitements. La sécurité de la retraite ne leur suffit plus. Ils entendent se défendre contre les attaques dont ils sont l'objet. Mals la loi de 1864 sur le droit de grève, celle de 1884 sur les syndicats professionnels et la loi sur les associations, en 1901, peuvent-elles être appliquées à la fonction publid'enx-mêmes les fonctionnaires (1). La première grève importante se situe en 1909 : une grève générale éclate en 1933 contre les compressions budgétaires décidécs par le gouvernement. Les syndicats de fonctionnaires deremus surtout importants après 1918, se joignent à la riposte de la C.G.T. contre la journée du 6 février 1934. D'autres manifestations suiveot. Le Père Source prend l'habitude de descendre

dans la rue. Est-ce un bien, estce un mal? La riposte ne se fait pas attendre.

1940, le gouvernement de Vichy ne se contente pas d'interdire la grève dans la fonction publique, il révoque communistes, fuifs et francs-maçons. Jusqu'alors les épurations avaient porté seule-ment sur des fonctionnaires refusant de préter serment au régime en place, on d'une inca-pacité notoire. Introduisant de nouvelles clauses d'exclusion, la mesure prend un caractère d'exceptionnelle gravité. Mais l'épu-ration de 1944 aura, elle aussi, des conséquences funestes. Cer-tes. M. Goyard a montré (2) qu'elle fut plus limitée, dans l'administration du moins, qu'on ne l'a cru parfois : « Pour les dix-huit premiers mois de l'épu-ration de 1944 à 1945, sur un nombre de 850 000 jonctionnaires et agents civils de l'Etat, ont été prononcées 11 343 mesures d'épuration administrative soit 13,3 pour mille. Les commissions départementales avaient transmis un total de 40 000 à 50 000 dossiers aux commissions nationales des différents ministères.» Mais le principe qui régissait

cette épuration n'en était pas moins inquiétant : « Il y a des cas où le depoir d'obéissance doit ceder devant le devoir tout court et se muer en devotr de désobéis sance. > Ce qui allait bien plus loln que les propositions de Vivien, en 1845, n'accordant que « le droit de représentation ou de remontrance : exercé avec convenance et respect, il éclaire Padministration sans l'entraver, mais l'exécution est le devoir de l'agent et la décision souverains le droft du poupoir qui a donné Fordre ». Désormais l'administration se voyait retirer — avec effet rétroactif — l'alibi confortable de l'obéissance aux ordres recus. De là un profond maleise. Dans quelles circonstances a-t-on le devoir de désobéir ? Et qui reconnaîtra le bien-fondé d'une telle désobéissance si par mai-heur pour iui le fonctionnaire se voit donner tort par l'événement et se retrouve dans le camp du vaincu ? Des trois crises (1845, 1890 et 1940-1944) traversées par l'edministration française, la dernière fut, sans conteste, la plus grave.

Est-ce à dire que la réforme de 1945 ait dissipé ce malaise? Sûrement pas, à lire toute une littérature qui, renouant avec Ymbert et Courteline va de Jacques Mendrin et son Enerchie à Marcei Julian, auteur récent d'une Courte supplique au roi pour le bon usage des enarques. Ce n'est plus l'inefficacité de l'administration qui est mise en cause, mais, au contraire, son omnipotence. A la limite, on regrette le Père Soupe : son incapacité l'empêchait d'être nocif.

Mais la crise se dessine au sein fossé est creusé entre les grands corps de l'Etat et les simples dministrateurs. Fossé qui existeit auparavant, mais jadis une mobilité était possible. Alors que, aujourd'hui, tout se joue sur un concours, an début du dix-neuvième siècle un modeste commis ponvait espérer être remarqué par Napočion et entrer au Conseil d'Etat. Simple Illusion, car le cas fut exceptionnel, pour ne pas dire inexistant. Mais catte illusion entretenait l'ardeur an travail ; que l'on relise les souvenirs de Pierre Foucher, futur beso-père de Victor Hugo, qui fut employé au ministère de la

Balzac avait raison : l'âge d'ar de l'administration ce fut vraiment l'époque napoiéonienne (3).

(1) Cf. is livre recent de R. Ri-douse, les fonctionneires, sujets ou citopens? (Editions sociales, 1978). (2) Les Epurations administrations enne dans les minis-siècle (Hachette, 1976) et le recuell de ses articles de la

> tive à paraître chez Dros, en 1930, avec une préface de par l'Institut franadministratives et la IV Bection de IEPAE. : Origine et Histoire des cabinets des ministres en France (1975); les Directeurs de ministrative (1976); les Epurations administratives (1976); les Epurations administratives (1976). rations administra-tives (XIX-XX s.) (1977) : Estat et sa police (1789 - 1914) (1978) ; les Préfets (1800 - 1949) (1978) ; l'Administration de Paris (1789 - 1977) (1979). Les ouvrages





#### **OPPRESSIONS**

# André Glucksmann la philosophie et la guerre

Depuis le ralliement de Hegel à Napoléon, le philosophe est enrôlé dans la grande armée de l'Etat moderne. Il serait bon, estime André Glucksmann, qu'il tourne le dos aux pouvoirs et se mette à l'écoute de la plèbe.

#### CHRISTIAN DESCAMPS

André Glucksmann ne désarme pas dans le com-bat qu'il mène pour les droits de l'homme. Pour lui la réflexion philoso-phique est inséparable des luttes contemporaines. Et au centre de cette méditation on retrouve la théorie de la guerre et de trois ouvrages : le Discours de la guerre (1967), la Cuisinière et le mangeur d'hommes (1975), les Maitres-penseurs (1977).

 Philosophe politique, vous avez écrit sur la guerre, sur la violence et sur le pouvoir d'Etat. L'an dernier, vous avez écrit une préface nonvelle à votre « Discours de la guerre ». Plus que jamais, cette question est à l'ordre du jour.

- Se dire philosophe est déià très problématique. Le terme de philosophe est l'emblème d'une hésitation. A l'origine — grecque — le philosophe, c'est celui qui affirme : je ne suis pas sage. - C'est aussi ceiul qui recher-

- On me dit que je recherche la sagesse. Ce sont les autres en l'occurrence l'oracle de Delphes - qui disent à Socrate qu'il est le plus sage des hommes. Ce n'est alors ni l'agrégation ni les jurys littéraires. En France, le philosophe se rapproche l'essayiste. Notre siècle des philosophes, celui de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, n'a rien à voir avec la philosophie telle que la canonise l'Université alle-

Vous vous confrontez avec des événements difficiles, des événements qui laissent interdits : la guerre du Vietnam, l'existence de la coexistence ments russes et chinois.

- Quand j'ai écrit le « Discours de la guerre », l'opinion dominante pensait que la coexistence était une chose raisonnable. Cela impliquait que les Vietnamiens devaient raisonnablement penser qu'ils étaient les plus faibles. On disait aussi que la Chine était folle de se priver du parapluie nucléaire soviétique. La guerre du Vietnam apparaissalt comme une aporte, une impossibilité logique. Comment les Américains pouvaient - ils donc être battus ?

- Pour penser la guerre, vous relisiez Clausewitz, Hegel, et vous repassies par l'analyse des guer-

- Tous. de « l'Humanité » au « Figaro », disalent : la guerre c'est l'affaire des grandes puissances. Or, si l'on réfléchit sur l'histoire de l'Europe, on voit que les rapports de forces ne relèvent pas de ce seul jeu-là...

. — Vous pensez aux guérillas, mais bien peu furent victorieu-

- La guérilla espagnole a résisté victorieusement à Napoléon, les paysans russes aussi. Clausewitz réfléchit sur la puissance de la guerre populaire en face de la capacité technique d'une armée impériale. L'armée de Napoléon, par rapport au peuple espagnol, c'est un peu celle du Pentagone par rapport à celle de Hanol Et relire les

penseurs prussiens, c'est se rendre compte qu'ils ont vu dans la guérilla un forme de guerre supérieure: le jeu est change quand un peuple lutte sur son propre territoire, à partir de ses propres contradictions. Le premier édit de guerre populaire. c'est l'édit de rol de Prusse en 1811.

- La Révolution trançaise avait, elle aussi, effectué la levée

- Oul, mais Hoche et Carnot ne luttent pas dans un pays ntiellement envahi; lis se battent contre des armées retardataires sur le plan technique.

#### Les plus démunis

- Pourquoi donc l'Europe aurait-elle oublié ces guerres

- Cet oubli-là est philosophique. L'Europe des années 60 révait d'expansion, de paix industrielle, d'ordre impérial mondial. Ce rêve-là, on pouvait le comprendre à travers la pensée de Hegel. Hegel, qui était révo-lutionnaire dans sa jeunesse, a voulu ensuite un ordre moderne et libéral. Et c'est par moder-nisme qu'il a collaboré avec Napoléon, Il ne collabore pas du tout par lâcheté, mais par raison. Napoléon liquidait le féodalisme, il incarnait le rôle progressiste de la raison moderne. C'est cela que raconte « la Phénoménologie

de l'esprit s. Aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, l'arme atomique joue le rôle de la Grande Armée. Elle est capable d'annihiter. Au Vietnam, les Américains menaçaient de ramener le pays à l'âge de la pierre, mais cela se disait au nom du décoilage économique et de la modernisation du pays. - Les Vietnamiens gagnent

done contre la pulssance améri-

caine. Mais une fois la victeire

qui n'est pas tendre du tont. Ny-a-t-il pas la une étrange victoire de l'étatisme bégélien? - Si un Etat s'est reconstitué, l'ordre du monde, lui, ne s'est pas retait. La guerre sino-vietnamienne. le conflit soviétochinois les événements contemporains, tout cela ne fait pas un ordre. On assiste, en ce moment, à une généralisation du discours de la guerre. Le terrorisme de la mitraillette, des Etats ou de la Kalatchnikov est toujours armé de la même philosophie. Elle peut là penser en terme de technicisme pentagonien, là en terme de marxisme vietnamien, là en terme plus terroriste, tout cela au fond ne change pas grandchose. D'ailleurs, le terrorisme d'Etat était — comme je ne le voyals pas — déjà présent pen-

- Certains chefs d'Etat sont d'anciens terroristes, et bien des peuples sont terrorisés par leurs

dant la lutte du peuple vietna-

Les émancipations, par exemple celle des femmes pendant les guarres de libération, s'effectuent toujours an nom de la guerre, de la mobilisation. Je crois que le rapport à la violence est encore plus premier que le rapport à l'Etat.

- Dans « la Cuisinière et le mangeur d'hommes », vous insister sur la résistance au goulag, sur l'insoumission des petits qui résistent là où on ne s'y attend pas. Veus avancez que la plèbe voit juste. Qu'est-ce que la plèbe?

- Il ne s'agit pas du tout de faire de la plèbe un nouveau sujet porteur de l'histoire. Foucault dit justement qu'il n'y a pas « la plèbe », mais « de la plèbe ». Ce qui m'importe, c'est que ca résiste toujours ailleurs qu'à l'endroit attendu. On a assisté à des complicités intellec-tuelles fantastiques avec le goulag; et les résistances ont été le fait des gens les plus démunis intellectuellement

» On évite tout cels quand on dit comme Kautsky, Elleinstein, Attali on les Américains libéraux : le goulag est dû à l'atavisme russe. Je pense au contraire que le goulag renvoic la modernisation de la Russie, son occidentalisation. En fait. Lénine marche dans les traces de Pierre le Grand.

- LURSS. a inventé une nouvelle formation économicosociale avec des traits tout à fait particuliers. Cela ne renvoie pas seulement à Ivan le Terrible et Pierre le Grand, mais aussi à la militarisation des syndicats, à la suppression des libertes civiles, etc., etc.

- Pourtant la construction de Saint-Pétersbourg est tout aussi importante et étonnante que le e marxisme » de Staline. Et ce discours-là a beaucoup à voir avec le discours du bureaucrate moyen d'avant 1914. Si l'on relit les historiens ou dix-neuvième siècle, on est tont à fait étonné de voir la description du cuite de la personnalité par Lassalle.

- On vous a accusé de faire en rapport entre les textes de Marx et ce qui se passe en U.R.S.S. Vous aviez pouriant pris soin d'indiquer que Marx est aussi celui qui sait lire les rapports d'enquête sur le travail des enfants.

Je n'ai jamais dit que les idées menalent le monde, mais j'ai toujours insisté sur le fait que la cause du goulag, c'est fondamentalement le fait que les gens n'y résistent pas. Si vous ne vous révoltez pas quand l'on

arrête votre voisin, vous êtes dejà pris dans ce mécanisme-la. L'Allemagne aussi, au moment de la montée du fascisme, a manqué de ce que Soljenitayne appelle la conscience civique. > Et si l'on regarde la France

d'autourd'hui, il n'est pas très difficile de trouver des exemples où cette conscience-là manque Les policiers s'arrogent le droit de tuer Mesrine sans procès et personne — ou presque — ne pro-teste. Regardez aussi les expulsions de Piperno, de Pace, l'internement de François Pain. Et qui a vraiment protesté contre les lois scandaleuses qui expulsent les travailleurs immigrés? Ceux qui ont résiste l'ont fait en tant que consciences individuelles en faisant appel à de vieilles notions comme celles de « France, terre d'asile ». Le président Poher a eu la une attitude tout à fait remarquable. En fait, ne pas reagir, c'est toujours avoir une philosophie implicite. Celle de la resignation.

#### Un terreau commun

- Les maitres penseura Fichte. Hegel, Marx, Nietzsche - ce carré d'as - diraient, selon vous, le scénario de la modernité, les silences complices. Mais, l'histoire reelle, contingente, n'est-elle pas un pen absente de ce SCÉDATIO ?

- On n'a pas à choisir entre une histoire sans idées et des idees sans histoires. Les maitres penseurs pensent à partir de la Révolution française. A ce moment, l'Allemagne doit inventer sa révolution ou quelque chose qui la remplace. Au vingtième siècle, ce problème-là devient un problème mondial. Pourtant il n'y a pas d'influence directe de ces penseurs et il serait absurde d'imaginer une influence de Hegel sur Pidel Castro, de Marx sur Régis Debray ou de Dieu sur Bernard-Henry Lévy. Sil n'y a pas d'influence, il y a des attitudes communes, qui tiennent au génie ou à l'absence de génle propre à chacun de ces personnages. La pensée ne fonctionne pas dans un cervean, mais dans des réseaux D'ailleurs, les maitres penseurs ne cessent de se réfuter et de reprendre un projet analogue, mais non iden-

- Jc ne vois pas de filiation entre ces quatre grands et le ringtieme siècle.

- Il n'y a pas de filiation, mais ils disent le terreau commun de la philosophie implicite. Car quand quelqu'un part en Colombie faire la révolution, ou quand il va mettre les Batiguolles en ébulition, on peut voir une philosophie implicite au de penser ces effets-là dans le monde moderne. Et j'appelle moderne le monde où les guerres de religion, les camps de concentration, les pouvoirs de destruction massifs entreprennent de fonder un ordre.

- Il est étrange, tout de même, de voir Nietzsche en compagnie de vos maitres penseurs. Le philosophe qui veut dynamiter la ance de la vérité ne s'interdit-li pas, par la même, de fender un ordre du pouvoir? Il dit Cailleurs : « Qui vent le pouvoir st esciare! a - Il parle aussi de volonté de

puissance... Mais, en fait ce qui se passe chez Fichte, chez Hegel, chez Marx se passe à l'intérieur de Nietzsche. Il porte, lui, tous les masques. En fait, il pense les grandes guerres philosophiques du monde moderne, celles de la culture et de l'économie. Il accomplit la pensée implicite des autres, tout en la distanciant et

- Mais il n'y a pas de poli-

tione niebsch - Out, il n'y a pas non plus de politique marxiste ou hége-lienne. Vous trouveres toujours des hégeliens de gauche, de droite. Quant aux marxismes, il y en a tellement qu'ils se contredisent. Et puis, dans la mesure où Nietzsche se déprend de la vérité, il dit là le pouvoir mo-derne. Mao est nietzschéen quand il crée le désordre de la révolution culturelle, quand li se retire et réapparaît avec un pouvoir qui n'est pas celui d'une armée. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir des pots de peinture. Au comble de l'anarchie, Mao fonde l'ordre.

Je vois dans le dynamitage de toutes les références, de toutes les valeurs ancestrales, l'arme des pouvoirs modernes. Quand les gens n'ont plus de racines, ils sont terrorisés et quand ils sont terrorisés, ils adhèrent à la religion de la guerre.

— En janvier 1979, vous aves activement participe au bateau pour le Vietnam. Vous avez, ensuite, avec Sartre et Aron, defendu la cause des « hoat people ».

- Les a boat people » fuyalent les communistes vietnamiens et ils étaient noyés par des régimes anti-communistes. Ils étaient abandonnés par les puissances qui auraient du leur venir en aide, par ces puissances out sont scandalisées quand cinquante otages sont faits prisonniers dans une ambassade. En tant qu'enfant juif, échappé miraculeusement au massacre, je n'ai jamais eu une croyance aveugle dans le discours des grandes puissances. puis, j'ai appris à lire dans les journaux qui parlaient déja de la guerre d'Indochine. Bien sûr, j'ai lutté contre la guerre du Vietnam, j'ai crié aussi : « Vive Ho Chi Minh. » Mais, si à ce moment-là, l'on trouvait des bateaux pour venir en aide au Vietnam, je ne vois pas pourquoi l'on n'en trouverait pas pour venir en aide aux Vietnamiens d'aujourd'hui.

Cette défense, avec Sartre et Aron, de la cause des « boat people », n'était-ce pas un appel de maltres penseurs : voilà ma solution, inclines-vons?

- Pas du tout. Des gens sont snr les eaux internationales, et se noient, il s'agit de les repêcher. Ce n'était pas idéologique mais operationnel, et ponctuel Ce n'était pas « la » solution mondiale aux maux de l'humanité, mais une action précise pour quelques vies. L'étonnant c'est que ca n'aille pas de soi. La paralysie universelle est moins due aux difficultés techniques, surmontables on l'a montré, qu'à ce qui pèse dans nos crànes ? Une prise de position d'intellectuels vaut par le blocage mental qu'elle lève. La ganche dévote ne voulait pas perdre sa seule victoire : la « révolution » vietnamienne, et imaginait les « boat people » comme des Coblençards tout converts d'or. Le droite, pour avoir martelé pendant un siècle : la Franceaux-Français, n'allait pas exiger cinquante mille visas de plus pour ces Jaunes, Entreprise privée, financée par queiques mil-liers de petits chèques individuels, l'Me-de-lumière et ses médecins ont sauvé quelques milliers de noyés en puissance et en ont soigné des dizaines de mille. Reste que les gouvernements occidentaux ont pensé résoudre la dant aux communistes vietnamiens de retenir les réfugiés en édifiant un nouveau mur de la

### Silences complices

 Ce blorage menial, n'est-ce pas un héritage de la guerre froide? En quelque sorte Sartre et Aron oublient leurs querelles de la libération

- Ah, si la vérité allait d'aussi bon pas! On ne distinguerait plus les morts respectables et les autres, ceux qu'on enregistre et ceux dont on se fout. Malheureusement les mauvais comptas foot les bons ennemis, avant Sartre et Aron et bien après eux. Paris se peuple anjourd'hui d'anciens jeunes gens jurant qu'on ne les y reprendra plus et proférant, un peu fats : « C'est la fante à Sartre, » Etrange pouvoir accordé à un seul homme. Entre 1975 et 1979, chacun y est allé de quelque ouvrage, celui-là d'un article à la semaine dans un grand hebdomadaire, tel autre fréquentant chez Mitterrand, tel autre en face, tel passant allégrement des grands d'un jour à ceux du jour suivant. Qu'importe, nui peut affirmer avoir manqué de quol crier, fut-ce dans un courrier de lecteurs. Pendant ce temps combien de millions de Cambodgiens égorgés à l'arme blanche ou achevés à coups de bâton ? Et on savait, Ponchaud en témoigna immédiatement. Où sont les protestations, les pétitions, les libelles, les grèves de la faim, les défiles? Ce bœuf sur notre langue, ces boutons entre nos doigts, était-ce Sartre ? Trop tard pour se faire une vertu sur son dos : Buchenwald est passé, Staline passe encore, mais le Cambodge fut secompli avec tous les plus de vingt ans. Avec mon silence complice, avec le vôtre, et celui des intellectuels, des politiques, des syndicats, des Etats unanimes et des organisations internationales, Si c'était la faute d'un homme seul et d'un livre, on comprendrait qu'un autre vienne faire don de sa personne et de son texte... mais personne n'est ne

person Actualisment an Martians à la roine de con des dues. Il faut steel teres le droit d'intervention cris dans les affaires d courements des matres pay Car lorsqu'un gonnen the post is faith an artist contracte des sources Per

30 MARS 1986

de la demière pluie et un Me the part que pour s'es

terrention dans he attained

priestes des autres parte.

Deux grandes biles, régiintrices ent pendent fragtes.

d'imane la penses politique.

crest des peuples à dispes

tation ministe du droit des es

- Vons parter de drait d'i

G nierremien dintervenis dine in Combence et su State

a Guinte Equatorible on h

### Les bélies vietnamiens

- Chomsky, and dis

massacres de Timer, de pe ese les questions has sont secondaires at at concerne l'Asie da Sad-Ret. - 2 est scandaleur de com THE DEED THE BEAR BEEF THE W marere fro.de. Je suis an elle Chamily on ce qui concern mar, mais avoir l'air de me - La Cartestione Burnauttaine ter cubier que le mouvemen : la jeur esse americaine - qu tout de meme srotte in piet runte machine de guerre je produite — a été un mon-trant humanitaire. Pina que produit constigée la fortique THE PERSON OF MORE OF notes sous le mapaine qui on The Delan ont look so pits The Sauz continue de nement ... L'Herence de Jane Fonds - Sur bubes Vietnamiena; e' the coursel medical section and mir in napalm on sementent or faire dans la jungle thallan-mus no fait pas lune grande of trems. Sil Olbomsky na

Teprocher hair Ehmers

...... Pino-

savent, les batellectuels americains pechent spar ameri-Time & deone, lautre à runte, pensent en fait de la : . me façon. Missinger he peu-: . : pas ou Cambodge quand !! ... reprenziz de le faire bombar-The pensalt qu'à Washing-... qu'à Moscott qu'à se pode super-ministre des ...... etrangères. Pour Chosale Cambodge n'entre pas Cinima il vent détruire le penpas apporter de l'est au

milin de l'adversaire. - Dans ses Missolves, Kinsinger dit la legique d'un discours de la guerre qui serait tandele de gestion. - Dans cette perspective-it. le

Cimbodge n'existe pas 4 titre de peuple, mais, en passe il l'existe même pas comma farit-toire : Kissinger ne peuse que DET grandes masses, per compires Son grand coup, c'est de joues 2 Chine contre la Ruscie etc. Certes, il est plus subtil que les stratèges nucléaires, qui me comptent que insqu'é doux : 1 compte, lui, jusqu'à trois.

Et sans cesse, les Theire miens, les Iraniens décampent ces reginges-la de sont de meme tout à fait france que dans ses Mémoires u ne l'asterroge pas sur le génocide cambodgien, sur le rôle qu'il a pa jouer. Imagines on h d'Etat écrivant entre 1990 et 1995 et qui ne mentionne mente pas l'extermination des juis a

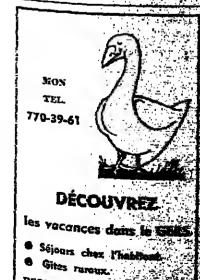

DECOUVERTE DE LA GASC 18. De Haussmann - FING

de la demière pluie et on n'accuse ainsi que pour s'excuser.

— Vous parlez du droit d'in-tervention dans les affaires in-

térieures des autres pays. — Deux grandes idées régu-

latrices ont pendant longtemps dominé la pensée politique : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et, à côté, l'acceptation réaliste du droit des empires à régner dans leur zone d'influence. Actuellement, nous

assistons à la ruine de ces deux

Car lorsqu'un gouvernement liquide un tiers de sa population, il ne peut le faire qu'avec la

complicité des autres. Pensez à la Guinée Equatoriale on an Cambodge. L'équilibre des empires, cela produit le Biafra. Il s'agit de développer un

droit d'intervention médical, informatif, alimentaire. Il est

décisif d'intervenir dans les

affaires du voisin. Si l'on ne

le fait pas, c'est Auschwitz au

Les bébés

vietnamiens

massacres de Timor, dit aussi

que les questions humanitaires

sont secondaires en ce qui

concerne l'Asie du Snd-Est.

— Il est scandaleuz de com-

penser un massacre par un

autre : c'est un raisonnement de

guerre froide. Je suis an côté de Chomsky en ce qui concerne

Timor, mais avoir l'air de mé-

priser les questions humanitaires,

c'est oubiler que le mouvement

de la jeunesse américaine - qui

a tout de même arrêté la pins puissante machine de guerre ja-

mais produite — a été un mou-

vement humanitaire. Plus que

les grands concepts théoriques

sur l'impérialisme, ce sont les

bébés sous le napalm qui ont

révulsé les gens. Et là, Joan Baez

ou Bob Dylan ont joué un plus grand rôle que Chomsky. Et

Joan Baez continue de penser -

à la différence de Jane Fonda

- aux bébés vietnamiens; et

que ceux-ci meurent sous une

bombe au napalm ou se meurent

de faim dans la jungle thailan-

daise ne fait pas une grande différence. Si Chomsky n'a

rien à reprocher aux Khmers

rouges ou aux Vietnamiens, que

pourra-t-il reprocher à Pino-

» Souvent, les intellectuels

américains pèchent par améri-cano-centrisme. Kissin ger et

Chomsky, I'un à droite, l'autre à

gauche, pensent en fait de la même façon. Kissinger ne pen-

sait pas au Cambodge quand il

entreprenait de le faire bombar-

der. Il ne pensait qu'à Washing-

sition de super-ministre des

affaires étrangères. Pour Chom-

sky, le Cambodge n'entre pas

vraiment en ligne de compte.

Comme 11 veut détruire le cen-

tre de l'impérialisme, il ne veut

surtout pas apporter de l'eau au

- Dans ses Mémoires, Kis-

singer dit la logique d'un dis-

cours de la guerre qui scrait

- Dans cette perspective-là, le

Cambodge n'existe pas à titre

de peuple, mais, en plus, il

n'existe même pas comme terri-

toire : Kissinger ne pense que

par grandes masses, par empires.

Son grand coup, c'est de joner

la Chine contre la Russie, etc.

Certes, il est plus subtil que

les stratèges nucléaires, qui ne

comptent que jusqu'à deux ; il

Et sans cesse, les Vietna-

miens, les Iraniens dérangent

ces reglages-là. Je suis tout

de même tout à fait étonné que

dans ses Mémoires il ne s'inter-

roge pas sur le génocide cam-bodgien, sur le rôle qu'il a pu y

jouer. Imaginez un homme

d'Etat écrivant entre 1930 et 1945

et qui ne mentionne même pas

l'extermination des julis... .

compte, lui, jusqn'à trois.

moulin de l'adversaire.

modèle de gestion.

ton, qu'à Moscou, qu'à sa po

— Chomsky, qui dénonce les

Cambodge et au Biafra.

idées. Il faut absolument développer le droit d'intervention des civils dans les affaires des gouvernements des autres pays. THEATRE

# La légende noire des caudillos

L'un d'eux enterra sa jambe perdue à la guerre dans la cathédrale, un autre fit fusiller sa chemise, un troisième interdit aux abeilles de s'approcher des routes... L'extravagance des caudillos d'Amérique latine est légendaire. Elle est aussi une réponse à la peur des hommes.

#### JACQUES MEUNIER

- du palais de la présidence ?

La légende noire des coudilles

ne peut s'entendre que dans la perspective plus générale de la

servitude volontaire, pour re-

la plus fragile des hommes: la

ERTAINES périodes l'histoire n'ont pas de chance avec les historiens. Surtout celles trop confuses, trop exuberantes, trop dramatiques, qui semblent n'avoir jamais en l'épais-seur du réel Ainsi en vat-il de ce dix-neuvième siècle latino - américain qui, après la fin de la domination espagnole et les guerres d'indépendance, a connn un vide politique, une dépresune levée hétéroclite de caciques.

sion, immédiatement suivi par de caudillos et de dictateurs. A part les romans et les pamphlets, rien... Quelques articles, des notes, des anecdotes et des souve-nirs d'ignominie. Pas d'étude en profondeur. Tout se passe comme al la terreur, la démesure, la folie, l'injustice, l'imposture, pouvaient justifier l'économie d'une analyse,

Il est vrai que la mémoire s'y perd. Exemple : fondée en 1821 et démembrée dix-huit ans plus tard (pour devenir le Salvador, le Honduras, le Nicaragus, le Guatemala et le Costa-Rica), la Confédération des Etats-Unis d'Amérique aura vu près de quatre cents personnes se disputer les gouvernements centraux et provinciaux. Si d'aventure ils bénéficient d'un enseignement loyal, les écoliers de ces pays-là ne doivent pas s'ennuyer l

Pour bien comprendre cette

frénésie autocratique et cette montée des dictatures, pour en prendre l'exacte mesure, il faudrait inventer une sorte de représentation graphique de la fièvre du pouvoir. On l'appellerait un caudillogramme. Deux dates figureraient au départ : 1811 et 1815, années entre lesquelles les diverses régions de l'Amérique hispanique ont obtenu leur indécendance. En rouge, on tracerait la période 1830-1860 qui figure l'apogée du caudillisme. Des points noirs marqueraient la périodicité dictatoriale et des épingles de différentes couleurs signaleralent le sommet des pics majeurs : à savoir, les années 1835, 1850, 1865, 1880, 1910 et 1935.

#### **Paternalisme**

Une telle courbe peut évidemment se compliquer d'autres informations. Ainsi peut-on imaginer, comme le faisait au début du siècle le philosophe argentin C.O. Bunge, auteur de Nuestro America, une classification des dictatures selon leur style : « Le type générique du « grand cacique » se divise en plusieurs espèces: le cocique caballero, comme Artigas, Lavalle et Benito Judrez : le cacique nuide et grand seigneur, comme Guzmdn Blanco: le cacique conquérant, comme Lopez I du Poraguay : le cacique songuinaire, comme Rosas: le cacique inquisiteur, comme Garcia Moreno; le cocique progressiste, comme Porfirio Diaz... Et ces trois derniers exemples - Rosas, Garcia Moreno et Porfirio Diaz — consti-tuent des prototypes qui méri-tent une étude à part... Il y a aussi les types intermédiatres: les semi-caballeros, com me Francia et Urbino; les semiconquerants, comme Facundo Quirogo et le frère Aldao; les semi-sanguinaires, comme Melgarejo, Rivera, Mosquera; enfin, c'est un véritable ocean... avec ses requins, petits et grands s

Bien sûr, cette carte de la tyrannie — version negative de le certe du Tendre — n'explique rien. A peine si elle laisse entrevoir l'ampleur du siècle de solitude qui a suivi le divorce d'avec l'Espagne. Et même si la dérision est une bonne arme contre les dictateurs, elle laisse un goît

Qui sont ces « hommes forts », ces «meneurs» pittoresques et tragiques? D'où tiennent-ils la certitude d'être les interprêtes exclusifs de la volonté populaire ? Pourquoi sont-ils à la fois craints et admirés ? A quelle chorègre-phie obéissent leurs complots, eurs insurrections et la prise

Soldat. sergent, à l'âge de wingt ans, il tente son premier cuartelazo (insurrection de caserne) et c'est aussi son premier prendre l'expression de La Boétie. Elle s'alimente de la part

flasco. Il est proscrit. Plus tard, pour une antre tentative de soulèvement, il manquera de peu d'être fusillé. Aux batailles de Montenegro et d'Ingavi, il démontre un courage insolent et vainqueur. Oui, un futur caudillo dolt avoir la baraka... Décembre 1864. Il est à Cochabamba. A la faveur d'une controverse sur le droit consti-

passivité, l'égoisme et la peur. Il n'est as étonnant que les militaires d'aujourd'hui fassant encore référence à Hobbes, philosophe anglais du dix-septième siècie, qui élabora une théorie du tutionnel, qui oppose Ballivan et despotisme fondée sur le mythe Belzu les deux leaders de l'épode · l'insécurité généralisée et croissante... De fait, les caudillos que. Melarejo joue « la politique - blen avant les colonels de la chauve-souris » (au cours sauront exploiter ce sentiment d'insécurité. Ils offriront aux plus défavorisés une illusoire protec-



CATHERINE DUBREUIL

Le Messie

tion. C'est ce mélange de pater-

nalisme et de terreur qui carac-

térise le caudillisme.

et candillos Caciques différencient des cheis d'Etat en ce qu'ils entretiennent des reistions personnelles avec leur clientèle, au sens romain du terme. Ils ne s'adressent pas à tous mais à chacun. Sans intermédiaire. De plus, pour introduire une nuance avec les dictateurs, on pourrait dire qu'ils sont plus des guerriers que des militaires. Leur définition, on le voit, ne manque pas d'ambi-guîtés : seui peut-être un portrait plus détaillé pourrait permettre d'établir un modèle, à partir de quoi, de manière conventionnelle, on essayerait de définir la position des sutres per repport à lui...

Mais alors qui choisir parmi tous ces personnages baroques et quelquefois ridicules? Francia-le-lettré qui a une bibliothèque de trois mille volumes et qui, tel un monarque asiatique, extérieur ? Santa-Anna, le Mexicain, qui, ayant perdu une jambe su cours de la guerre des « pethe gateaux, la fera enterrer (en e grande pompes, dit un historien étourdi) dans la cathédrale de Mexico en 1833 ? Rosas l'Argentin, dit le «Louis XI créole » ? Ou l'Equatorien Garcia Moreno, qui gagna à lui tout seul une bataille navale? Et pourquoi pas le Guatemaltèque Manuel Estrada Cabrera. maitre d'école paranolaque, qui fit constraire un temple à Minerve? Ou encore tel autre qui se prit pour le Messie, et ca dernier qui, piquè le jour de l'inau-guration d'une route, interdira par décret aux abeilles de s'approcher à moins de 10 kilomètres des voles de communication?

Dresser un palmarès serait ici d'assez mauvais goût. Encore que ceux qui s'auto-intitulaient avantageusement € capitaine général », « généralissime blenfaiteur de la patrie », « héros du désert ». « protecteur suprême ». « colonne de la Constitution », « restaurateur des lois », « père des peuples », « défenseur de l'amérique ... semblent autoriser par avance qu'on leur délivre l'honneur posthume d'être « le caudillo des caudillos ». Ivrogne et mégalomane, im-

pulsif, rustique, cette nouvelle médaille sied à merveille à l'un des plus obscurs protagonistes de ce vaste opéra politique : le Bolivien Mariano Melgarejo... Né d'un Espagnol et d'une

Indienne Quechus, le 13 avril 1820, à Tarats, Melgarejo n'attendit pas longtemps pour se signaler par son originalité : comme le jour de sa naissance était un jour de Pâques, on prit l'habitude de fêter son anniversaire non pas chaque 13 avril, mais le jour de Parues. Ainsi chaque année, l'anniversaire tombatt à des jours différents. Précoce donc, dans l'instabilité, il montra bientôt ce qu'il savait faire : à l'âge de neuf ans, il s'enfult de chez ses parents. Il entre alors en caserne, comme enfant de troupe, et c'est là an'il reçoit le plus clair de son édu-

d'une guerre qui opposa quadrupedes et oiseaux, on raconte que la chauve-souris - voyez mes pattes l voyez mes ailes! fit aux uns et aux autres déclaration d'ailégeance\_). Cela lui le croit dans son camp. Lui, alors que la overelle dégénère en révolution, se déclare tranquillement président provisoire de la Bolivie. On est le 28 decembre 1864. Il a devant lui six longues années de pouvoir.

Le « héros de décembre » dott cependant gagner La Paz et sanglant rituel — investir le Palais de la présidence. Il arrive sur la ville le 27 mars 1865. Là. il se heurte aux troupes légalistes du général Belzu... Ba chance tourne. Ses partisans se fout echarper, beaucoup desertent. Melgarejo tente de se suiclder.

Une heure après, cependant, encadre par ses derniers fidèles, l'air défait, il se dirige vers le Palais de la présidence. La foule croit qu'il est prisonnier et les lazzi pleuvent. Les partisans de Belzu fêtent la victoire. Grossière erreur. Melearelo va bientôt réapparaître à l'un des balcons du palais et, devant un auditoire médusé, s'écrie : e Below est mort! Out reste en vie? >. Quelques voix répondent : € Viva Melgarejo I »

#### Délire logique

Beaucoup d'histoires comme celle-là ponctuent le règne de celui que quelques journalistes aux ordres nommeront sans rire e le Grand Capitaine des ècles ». Un jour, il fit fusiller sa chemise en déclarant : a On ne peut joire confiance à perrne, pas même à so chemisc I ». Une autre fols. pris de bolsson, il irs jusqu'à mobiliser son armée pour voier au secours de Napoléon III. attauté par les Prussiens. Geste insensé, paroles mémorables : « Soldats / L'intégrité de la France est menacés par la Prusse. Celui qui menace la France menace la civilisation et la liberté. Je vais protèger les Français qui sont nos omis et qui nous niment. Venez avec moi, nous traverserons l'Océan à la nage, et ottention à ne pas mouiller nos munitions / >

Voilà Meigarejo. Un homme de

décision dans un pays ou manana (demain) est le plus long jour de la semaine. Un homme a cheval, toujours sur les routes, pret à tout. Un homme pris dans la spirale de la dictature et dans intempérant, un soudard, qui suit onelopefois être perspicace et même visionnaire. Un fou de l'histoire.

De son action politique, il reste

tout à dire : malheureusement, contrairement à la tradition populaire qui a colporté mille histoires, la tradition savante semble assez muette. Peu de recherches éclairent le melgorejisme. L'apparent illogisme de sa strategle n'offre pas grande prise à l'analyse. Classé dans la catégorie des « caudillos barbares » par Alcides Arguedas, on ne peut pas appliquer à Meigarejo le concept de « cesarisme populiste ». Il faudrait plutôt s'attarder sur les appuis dont il a bénéficié et, en particulier, sur le résean complexe du compadrazgo. A ce propos, Carlos Octavio Bunge écrivait : « La forme classique du recrutement des adeptes du cacique créole est le compadrazgo. C'est une véritable institution 2.

Le compadrazgo (le compèrage) est une pratique qui a toujours eu cours en Amérique latine. La pinpart des caudillos l'ont utilisée et quelques hommes d'Etat l'utilisent encore. Il s'agit d'un système de confrérie civile qui étend les liens de sang à la parentèle, aux amis, aux partisans. En plus de sa connotation parareligieuse, cette confrérie fonctionne comme une société d'aide et d'assistance. Le caudillo y fait figure de protecteur, de parrain. Il n'est pas douteux que Melgarejo se soit servi de cette tradition à ses propres fins.

Sa mort, en exil d'alleurs, sent le règlement de compte et la guerre des clans. Melgarejo fut assassiné à Lima par le général José Aurélio Sanchez, le 23 novembre 1871. Le général en question était aussi son gendre et son ex-homme de conflance.

Ce qui frappe dans l'image de Melgarejo, comme dans celle de beaucoup de caudillos, c'est qu'ils réussissent à être en même temps immatures et décadents. Hommes d'ordre contre l'Etat naksant. Leur vie, insensiblement, bascule dans le délire

logique et s'éclaire de l'idée cent fois suggérée par un Jorge Luis Borgès ou, plus près de nous, par un Michel Butor : la fiction envahit le monde...

Tonjours en représentation, le dictateur joue au dictateur. Entretenu dans l'illusion de sa propre gloire, 11 vit en équilibre entre la mort et le roman. Et son myth-dream, sa pauvre reverie solitaire, se termine à chaque fois en canchemar : le héros absorbe l'homme, le dévore. Il est devenu un tyran.

Thème fascinant pour l'écrivain. A condition, bien entendu, que les héritlers des candillos (Ils ont échangé le cheval contre la jeep) lui laissent le loisir d'écrire librement... Car, s'il est facile d'aboyer de loin contre les dictateurs, de près et à chaud, cels demande plus d'agilité, plus de courage, plus de subtilité. Les romanciers latino-américains le savent mieux que personne, qui ont mis près d'un siècle à perdre leur timidité et à imaginer la bonne réplique : des romans qui dynamitent le tyran de l'intérieur. Des romans sans haine et sans crainte qui font plus de dégâts qu'un réquisitoire ou qu'une protestation internationale. La version burlesque du caudillo qu'ils ont répandus devrait décourager toute vocation et désarmer toute tentative d'imitation...

Malheureusement, l'Amérique latine — comme l'Afrique — lit peu. Elle s'arme lentement pour lutter contre ses démons. Elle tatonne. Ceux qui ont lu Monsieur le Président (1), de Miguel Angel Astorias, le Grand Burundun-Burunda est mort (2), de Jorge Zalamea, Moi, le Suprême (3), de Ros Bastos, la Recours de la Méthode (4), de Carpentier ou l'Automne du potrtarche (5), de Garcia Marquez, n'avaient sans doute pas besoln d'être convaincus. Reste que les auteurs de ces livres ont introduit quelque chose de subversif dans un monde qui subit les rigueurs d'un état de siège endemique : ils appellent à une révolution contre la peur.

(1) Albin Michel.
(2) Seghers.
(3) Beifond.
(4) Qallimard.
(3) Orisset. Voir ausal liberarique dirigée par Paul voye, Caudillos, cadques et teurs dans le roman hispaniques, Editions bispaniques.



• Séjours chez l'habitant.

DECOUVERTE DE LA GASCOGNE 16, bd Haussmann - 25909 Paris

● Gites rurdex.

30 MARS 1970

#### LA VIE AUX CHAMPS

# **Passant** par un bois...

JEAN TAILLEMAGRE

cien agricole absent du village, j'ai dû emprunter à mon voisin Ducasse une bougie pour mon tracteur défaillant ; c'est là un des services que l'on se rend volontiers à la campagne. Pour rejoindre sa maison, je suivis le sentier traversant le bois qui lui appartient et sépare nos champs et nos vignes; mais, témoignage d'amitié, le peux y « chasser » cèpes, chanterelles, particulièrement abondants à

VANT-HIER, le mécani-

l'arrière-saison. Fin mars, les chènes, les hêtres. les charmes melés sont encore dévêtus. Dans quelques semaines apparaitront sur les rameaux des feuilles nouvelles, onctueuses, couleur de miel. Pour les chènes, elles verdiront d'abord clair, portant à leur base deux oreillettes; cet été, groupées par petits bon-quets espaces, elles laisseront le solell jouer aur la terre. Des Paques, je verrai pointer, a'allonger au long des branches des chatons grèles couleur de soufre, saupoudrés d'un pollen, allant, capte par le vent, feconder des fleurs femelles rougeatres, à demi cachées à l'aisselle des feuilles pour dissimuler la naissance de glands, que l'automne fera tomber aux vendanges. Les blaireaux, les sanghers, les chevreuils seront friands de leur chair craquante et amère. Les écureuils, eux, sauront les saisir suspendus, les détacher de leur cupule pour les porter à la bon-che, les croquer avec des mines gourmandes. Certains oiseaux s'en nourrissent, comme les palombes qui nous reviennent maintenant, traversant le ciel en vols drus, voulant aller nicher, là-bas vers le nord. A la nuitée, des migratrices fatiguées se reposent dans le bols, attirées par sa solitude, la hauteur des chênes, permettant de déceler de loin le moindre mouvement suspect. La semaine dernière, à la brune, me glissant à l'abri d'une haie, de hauts fourrés, de tronc en tronc, je parvins à m'approcher suffisamment pres d'un des perchoirs. Tête levée, je distingual leur masse confuse, toujours inquiète, bruissante d'alles remuées, installée à la sortie des branches noueuses et tordues. Mou avancée, pourtant furtive, les alerta soudain. Elles jaillirent toutes ensemble des chenes choisis pour se délasser et, se profilant sur l'ombre claire du crépuscule, allerent s'abattre plus loin à une extrémité du bois. Je ne pouvais alors tenter de les surprendre à nouveau ; sommeillant, ailes replices et jointes sur leur corps gris argent, elles étaieut prêtes à s'apeurer instantanément, à fuir. L'aube éclose, elles atterriraient pour la glandée, puis, repues, les vicilles en tête indiquant la route, reprendraient leur voyage.

### Le goinfre

Il est un autre visiteur des chênes, celui-là plus constant, le geai, bayard, mechant, ruse, qui hiverne chez nous. Non coutent de se satisfaire honnêtement de limaces, d'escargots, de baies et de glands encore verts, récoltes sous le parapluie des feuilles, il gobe des avril les œufs de ses cousins passereaux. Ducasse prétend que, afin de tromper la surveillance d'une mère couveuse, l'affreux corvirostre imite le ululement d'un hibou égaré dans la lumière du jour. On sait la haine de tous les autres oiseaux envers les rapaces de nuit. S'ils le peuvent, ils les assaillent formés en commando vengeur. La femelle d'un chardonneret, d'une fauvette d'un rossimol, ne manque jamais à ce devoir d'entraide Quittant le nid pour prêter maiuforte aux voisins alertés, elle revient, décue et troublée, mais le carnage est accompli. L'oiseau. aloute à cet instinct diabollque les peches de paresse et de goinfrerie. Il laisse passer les premières heures de la matinée, indifférent à la splendeur de la montée aurorale du soleil... Il s'est tant goinfré la veille que, appesanté de victuailles — il dort très tard, - n'ouvrant les yeux qu'au grand jour pour reprendre ses allées et venues incessantes dans les bois et jusque dans les jardins. Perpétuel affamé, il déste les semis de petits pois, n'hésite pas à choisir les fruits

mûrs d'un pêcher, d'un poirier, d'un prunier, pour les déchiqueter, en emporter de larges lambeaux qu'il digère au touffu d'un chêne, son juchoir préféré. Cet être malfaisant est magnifiquement paré. Tandis qu'à mon retour à la maison je pénétrais dans le bois, l'un d'eux me précéda, un instant, à l'entrée du sentier ; à faible hauteur il crocheta entre les arbres, laissant admirer ses ailes jaspées de bleu, allant d'un bleu de myosotis à un bleu de saphir, sa gorge incarnat, sa tête fauve coiffée 'une houppette de plumes noires et blanches, puis, sans cesser de

brailler, il disparut-Les chènes n'ont pas que des hôtes intermittents. Au tournant des saisons, ils abritent des insectes, sédentaires une grande partie de leur existence. Quand les écorces vieillies deviennent rugueuses, sont parsemèes de crevasses, de gros vers blancs, nés d'œufs pondus par des lucanes femeiles, creusent dans le liber des galeries sinueuses emplies de la poussière des fibres rongées, des chenilles broutent la ver-dure naissante délicieusement tendre, des cynips perçant le limbe des feuilles pour y déposer leurs œufs provoquent ces houles de la grosseur d'une cerise, chambres d'éclosion de larves, des hannetons, au printemps, les envahissent, s'évadent des ramées le soir tombé, dans un vol vrombissant et chaotique.

Arrêté près d'un chène que j'appelle le « patriarche », dont les branches paraissent une charpente géante, j'al sorti de ma poche un couteau à manche de corne, soulevé de la pointe de lame un lambeau d'écorce. Pret à se transformer en insecte parfalt, un longicorne jaunatre et gras reposait dans une loge, la tête tournée vers l'extérieur, dormant d'un sommell nymphal, eugourdi dans sa tunique hiver-

#### Les faines

Le chène, que l'on nomme parfois pedonculé, s'il est, chez nous, une source de richesse, ne seralt-ce qu'en fût pour vieillir et colorer l'eau-de-vie d'armagnac sortant de l'alamble, est aussi, isolé ou en groupe, un des eléments essentiels de la campagne. Falsant partie de notre vie paysanne, point de maisons qu'il ne signale de sa présence. L'homme sur son tracteur, rentrant d'un labour, le cherche du regard sur le chemin du retour et le reconnaît avec amitié. L'enfant joue à son pied, les anciens viennent s'asseoir à son ombre pour repasser en esprit labeurs. joies, tristesses, ayant jalonné leur existence. La volaille ellemême l'adopte comme refuge. Aux heures chaudes on pour se protéger d'une ondée, dindes, ponies a'abritent à ses côtés : grattant la terre, elles s'asoergent de poussière avant de s'accroupir, écrasées sous leurs plumes, et les pintades se réfugient, caquetantes, sur ses branches. Il est, ici, le génie du lieu. Elégants, majestueux, les hê-

tres abondent dans le bois dominant les chènes de leurs fûts droits aux braoches serrees, flexibles, d'une étonnante résistance qui permet une grimpée aisée. J'aime, en passant, caresser leur écorce, mince et lisse, gris cendre, luisant faiblement ans le clair obscur des couverts. Le début du printemps les a déjà touchés, faisant éclore des bourgeons, les allongeant en pinceaux. Bientôt ils éclateront en minuscules feuilles glabres, transparentes, à la bordure à peine ondulée, et des chatons sulvront les males teints de pourpre. Plus tard, des faines gautées d'une peau vernie, enfermées dans une capsule hérissée de piquants, naîtront de noces végétales, mûriront tout l'été. Quand, éclatées de leur enveloppe, elles joncheront le sol, les marcassins les disputeront aux loirs egglement gourmands de oes akènes hulleux et féculents.

Les charmes ne sont pas d'une essence noble ; s'ils accompagnent dans le bois de mon voisin les chênes et les hêtres, ils out ni leur force ni leurs majestueuses dimensions. Ils se contentent d'atteindre modestement une vingtaine de mêtres de hauteur. Mais ils verètent.

drageonnent avec rapidité, produisant, en quelques anuées, un abondant taillis sous futaie, dout la coupe procure un excellent combustible que l'on peut jeter aussitôt dans l'âtre. Il ne suinte alors qu'à peine, juste pour exhaler une buée chaude qui sourd, chachotante, des minces roudins

Ducasse, pour s'assurer une provision régulière de bois de chauffage, a divise en vingt parcelles, « à l'œil », me dit-il, les charmes se trouvant dans un même environnement, n'exploitant que l'une d'elles chaque année, suivant l'ordre de développement du taillis « J'abats à la hache, m'apprit-il, comme autre-fois; le tranchant de l'outil donne sur les souches des sections nettes favorables à la bonne pousse des rejets. Je laisse sur pied les plus beaux, pour voir plus tard un semis de qualité. Regardez ceux que mon grand-père avait éparanés... »

### L'éveil

Ils ont pousse vigoureusement, lançant de chaque côté d'un tronc cannele recouvert d'une écorce unie couleur de cendre. semée de taches noires, de longues branches trêles étirées en tous sens, que constellent des bourgeons écailleux, réceptacles de feuilles tardives au limbe ovale délicatement dentelé. A la fin des vacances mes petits enfants tendront la main pour cueillir, à la pointe d'un rameau, nne pendeloque de fruits, pareiis à de petits glands flanquès d'ailettes à trois pointes ; détachés adroitement, lancès en l'air, ils voltigeront avant de s'abattre

mollement, éparpillés sur la terre

Arbres de pleine lumière, des pins des Landes se dressent, ici et la sentinelles avancées, à la lisière da bois. On aperçoit da koin les fûts qui montent d'un s'amineissant légèrement jusqu'au sommet. Ils portent une cime plate, irrégulière, et le solell montant illumine tour à tour les écorces imbriquées de lamelles violacées et les myriades de longues aiguilles d'une éter-nelle verdoyance des hautes frondaisons. Quand le vent souffle, il éveille en passant sur elles un murmure qui grandit, s'éteint, reprend, et des pignes rousses aux arêtes vives pieuvent par intervalles.

De retour sur le chemin forestier, je pressentls à nouveau l'éveil de la nature. La terre alentour s'ouvrait de toutes parts sous la poussée de fougeres érigeant au-dessus des feuilles sèches des crosses pelucheuses argentées, bautes comme un doigt, les mousses se veloutaient de fraiches bouclettes d'un vert pale : 2u cœur d'une clairière des primevères déplissaient leurs pétales d'un blanc doré et, de chaque côté du sentier, des touffes de vloiettes, incertaines du temps à venir, paraissaient prêtes à se blottir sous une

jonchée. Toute terre a ses résonances vives ou assourdies. Mais ce jourlà le silence avait envahi le bois avec la tombée de l'ombre crépusculaire. Je ne percevais que la pesée froissante de mes bottes sur des brindilles. Quand je parvins à la dernière bordure d'arbres, un roitelet sorti d'un roncier me salua, gorge gonflèe, de quelques notes jubilantes...

GÉNÉALOGIE

# «Le métier de bourreau»

PIERRE CALLERY

ANS la pensée de chacun d'entre nous, un livre sur la généalogie correspond automatiquement à un guide pratique ou bien un releve de patronymes, à un dictionnaire de paroisses, on encore à un annuaire de rechermieux, à l'étude d'une famille sur le plan généalogique et parfois historique et anecdotique.

Eu bref, l'ouvrage en question ne peut intéresser qu'un nombre très restreint de personnes qu'il soft technique, administratif ou strictement familial, avons-nous souvent la simplicité de penser.

L'expérience montre que, très souvent, la publication généalogique passionne un petit groupe de lecteurs et n'intéresse que peu de temps la grande masse... Pas toujours, cependant. Marguerite Yourcenar nous l'a dejà montre avec un immense talent. Le professeur Jean Delay également.

D'autres s'y sont essayes et ont reussi avec brio. Nous allons le voir à la fin d'une revue rapide de quelques ouvrages publiés

Comme relevé de patronymes. le Dictionnaire des jamilles (1), par Jean-Louis Beaucarnot (qui intervient sur la généalogie chaque samedi dans l'imission « La clef verte » de France-Inter). est malheureusement localisé entre Arroux et Bourbince, c'est-à-dire limité à la région d'Autun. Quelque huit cents noms de famille y sont analysés et expliqués.

dictionnaires d'histoire administrative et démographique Paroisses et communes de France dn laboratoire de démographie historique de l'Ecole des bautes études en sciences sociales, sont en cours de publication (2). Ceux d'une douzaine de départements sont parus, ceux de vingt-cinq autres sont en préparation ou même achevés. Ces dictionnaires se proposent « de recueillir, de critiquer, d'exploiter et de publier les données éparses concernant le niveau et la répartition de la population française de 1500 à 1968 ».

Le Centre généalogique de l'Ouest (3) int la première association de généalogistes à faire paraitre en 1970 un annuaire. Celin de 1980 coutient une liste alphabétique de douze mille noms de famille, dont la généalogie a été étudiée par les adhérents. avec les lleux d'origine et la période retrouvée. Et l'ouvrage n'est pas réservé aux membres dn cercle.

Quant à l'onvrage traditionnel sur une étude strictement familiale, l'Arbre généalogique des familles Didier et allés (4), par Aimé Didier, eu est l'illustration exemplaire. Des lietes genealogiques fort longues et rébarbatives - sauf pour les teuants du nom évidemment - y sont heucartes de dispersion, des photographies de membres et de vivantes anecdotes.

Mais tous ces ouvrages ne correspondent que trop à l'accusation d'esotérisme détà denoncée au tout début de la chronique. Avez-vous in le Métier de bourreau (5), de Jacques Delarue? C'est tout à fait de la généalogie et c'est réellement passionnant, et pour l'ensemble des lecteurs.

Qui peut croire que la généalogie toue un rôle capital dans l'histoire du bourreau? Et pourtant, c'est le cas ! En effet celuici (quoi qu'il ne fit que son métier) étalt méprisé par tous. Et, en conséquence, il ne pouvalt trouver d'épouse qu'à l'intérieur d'un isolat très strict, sonvent dans sa proche famille. Ses enfants etaient marqués de la mème facon et obligés de devenir bourreaux eux-memes. I'- ne pouvaient se marier qu'avec les enfants des executeurs voisins.

Les mariages consanguina étaient donc l'unique moyen de trouver un conjoint et de ne pas être regardé par lul comme un stre. L'Eglise, d'allleurs, accordait très facilement toutes dispenses aux bourreaux.

Naquirent alors de véritables dynasties. Queiques familles s'approprierent les fonctions d'exècuteur pour des provinces entières

Le tableau genéalogique des Sanson, donné à la fin du volume, est impressionnant. Depuis 1675, les mêmes patronymes reviennent à chaque mariage : Jouenne, Desmoret, Ferey, Deibler, Desfourneaux, tous appartenant à des lignées d'exécuteurs.

Il ne faut donc pas porter de jugement trop rapide sur les œuvres que l'on s'imagine réservées aux specialistes. La genealogie n'est pas chasse gardée.

(1) Jean-Louis Beaucarnot, 71718 aaint-Symphorien-de-Marmagne.
(2) Erole des hautes études en sciences sociales. 41, boulsvard Raspall, 75006 Paris.
(3) Ceotre géoéalogique de l'Ouest. 1, rue des Bons-Français, 44000 Nantes.

4000 Nuntra 44000 Nantes.

(4) Union des familles Didier et alliés, Aimé Didier, 58, chemin du Temple, 961000 Nice.

(5) Le Mélier de bourceau, par Jacques Delarte. Editions Payard; un volume, 15.5 × 23.5, broché, 420 pages, illustrations.

NUMISMATIQUE

# des vieilles monnaies

ALAIN WEIL

ES effets d'une crise économique sont parfois imprévus : depuis 1973, les temps sont difficiles, et. dans les conversations de bar on de salon, les petites phrases du genre : « Quelle époque! l'économie piétine, l'inflation galope et l'argent ne vaut plus rien » ont tendance à rempiacer les réflexions sur la météorologie. Mais de quel argent s'agit-il? Du billet de banque peut-être, de la pièce de monnaie surement pas! Quelle solt moderne ou blen ancienne, la pièce de monnaie réserve souvent d'agréables surprises.

Pour les monnaies modernes, chacun connaît le récent trafic sur nos pièces en argent de 5, 10 et 50 P. qui valaient. il y a peu de temps, plus du double de leurs valeurs nominales respectives. En effet, l'argent metal coûte près de 5000 F le kilogramme et ces pièces renfer-ment chacune entre 10 et 27 g d'argent pur. Résultat de cet état de fait ; les pièces étaient solt thésaurisées, soit vendues illé-galement (on n'a pas le droit de négocier une monnaie ayant cours légal) à des echeteurs français ou etrangers.

Une fois de plus, l'adage blen connn « lo mnuvaise monnais chasse la bonne » se trouve vériflè, et l'argent a fui bors de France en 1979 tout comme au milieu du dix-neuvième siècle, entre les années 1850 et 1860. A cette époque, l'argent avait acquis une prime importante par rapport à l'or dans le système du bimetallisme : nos volsins (Hollande, Suisse, Italie) se vireut alors contraints de baisser le pourcentage d'argent sin dans leurs a écus », tandis que la France continuait de frapper des cécus» de 5 F à 300 millièmes de fin : Il s'ensuivit une exportation massive.

Le phénomène prit tant d'importance que Napoléon III fut obligé de faire frapper de petites pièces de 5 F en or pour pallier l'absence des écus d'argent qui. sitôt fabriqués, prenalent la route des froutlères!

Quelques années plus tard. 1865, la Conférence monétaire internationale réunie à l'initiative de la France devait aboutir aux accords communs connus sous le nom d'Union latine, Aujourd'hul, le réceut décret de démonétisation de nos monnaies d'argent a mis en accord le droit avec le fait, coupant court à tout trafic illegal

Quant aux monnaies anciennes, objets de collection et souvent objets d'art. Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour savoir ou'elles valent de l'argent Les plus jeunes le comprennent très vite si l'on en croit l'anec dote relative au fils, agé de quatre ans, d'un expert parislen : en début d'année scolaire, la maîtresse d'école s'enquiert des professions des parents a \_Et tot, mon petit, qu'est-ce qu'il fait ton papa? » a Il vend des sous, » Silence étonné, « Il vend des rieux sous pour gagner des sous neufs. »

#### L'or n'est pas tout

Oul, les a vieux sous » valent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, mais encore faut-ll qu'ils remplissent certaioes conditions relativement précises, car le prix des monnales ne nait pas d'un coup de baguette magique et les estimations des experts numismates ne procedent pas comme certaines personnes paraissent encore le croire, de leur humeur ou de leur fantaisie ( Qu'est-ce qui fait donc la

valeur d'une monnaie de collection ? Les réponses de boo sens venant à l'esprit ne sont toujours satisfaisantes. Alnsi pourrait-on penser que la nature du métal d'une pièce ou blen son anciennete sont des facteurs très importants : il n'en est rien, car certaines monnaies anciennes comme les petits bronzes du Bas Empire romain se trouvent encore par centaines. votre par milliers dans les sillons des labours tandis que les quelque 8 grammes d'or d'un atatère d'Alexandre le Grand ne valent pas les 10000 ou 15 000 francs nécessaires à l'acquisition d'une telle pièce. Les collectrouneurs du dix-sep-

tieme siècle en étaient déjà bien

avertis puisqu'ou peut lire dans la Science des médailles publiée

en 1692 : « Le prix des médau-

les ne doit point être considéré

précisément par la matière puis-

que souvent une même médaille frappee sur l'or sera commune, qui sera très rare en bronze... » En fait, les prix des monnaies dépendent d'un ensemble de facteurs dont certains sont communs à tous les objets d'art et d'antiquité, tandis que d'antres sont spécifiques du marché numismatlaue. Parmi ces facteurs. les plus importants nous parais sent être : la rareté, la qualité et le mode. Essayons de préciser le sens que donne le numismate

à ces termes. RARETE. — La monnaie de collection se rarêfie au fil des ans à cause des pertes, des détériorations, des acbats dus aux musées ou aux collectionneurs, mais il existe, en outre, deux causes de raréfaction apécifiquement numismatique qui sont la thesaurisation et la refonte des monnales.

L'or et l'argent ont toujours été thésaurisés et il est bien connu que chaque Français a son bas de laine rempil de louis. Quant aux refontes elles peuvent être soit privées, solt officielles. Un bon exemple du premier cas est celui, dejà cité. de nos réceutes monnaies de 5, 10 et 50 francs en argent qui vont à la casse - comme disent les changeurs - parce qu'elles valaient légalement moins que lenr polds de métal précieux. Une refonte officielle est une

vaste operation, cheidee par l'Etat, qui consiste à ramasser toutes les pièces démonétisées d'un pays pour les fondre et les transformer en de nouvelles es-

A toutes ces causes de rareté par disparition, s'ajoutent aussi la rareté d'origine comme des rémissions de faible importance ou les types monétaires à courte durée de vie ou des accidents passagers de frappe laissant aux collectionneurs des anomalies

QUALITE - Ce facteur se décompose lui-même en plusieurs éléments. En premier lieu vient la qualité de conservation : le numismate fuit les pièces trouées, rayées ou simplement usées. Il recherche, an contraire, l'exemplaire de haut relief, ayant gardé toute sa fraicheur de frappe et qu'il qualifie du doux nom de « fleur de coin ».

Vient ensuite la qualité d'exécution qui entre surtout en jen pour les monnales antiques et les monnaies anciennes jusqu'au seizième siècle environ: en effet, ces pièces qui étaient gravées et frappées à la main présentent souvent des défauts de fabrication tels que l'éclatement du flan, le mauvais centrage du sujet grave, la trappe molle à faible relief, la frappe avec un coin use ou rouillé donnant des défauts de surface etc.

L'amateur s'attachera donc à trouver des exemplaires de flan large et régulier, de haut relief et sans défauts de frappe. Enfin il existe une plus ou moins bonne qualité du style avec lequel a été grave une monnaie et ce dernier facteur est essentiel pour les monnales antiques dont la beauté est largement fonction du génie du graveur monétaire.

LA MODE. - Il ne faudrait pas sous - estimer ce facteur, encore qu'il soit, en numismatique, moins important que dans d'autres domaines de collections comme la peinture par exemple. S'il est, pour le collectionneur, des domaines classiques tels que les monnaies antiques ou royales françaises, d'autres spécialités sont ou ont été sujettes aux fluctuations du goût, Ainsi les médailles et les jetons très en faveur au début du siècle sont actuellement un peu délaissés.

On remarque aussi que la mode peut privilégier certains critères de prix. Actuellement le numismate à l'affut des pièces superbes ou « fleur de coin » laissera parfois passer d'excellentes occasions sur des pièces rares mais un peu usées. L'érudit et l'original qui collectionnent à contrecourant de la mode profiteront de l'affaire et tout sera pour le mleux chacun ayant respecté la double règle d'or du collectionneur : ne jamais résister à la tentation et n'acheter que ce qui fait vraiment plaisir.

Les mé

ALT DESNEY inspire

3 decoration

Le flipper, qu'on ap reflète l'évolution d bien entendu.

machines & un s compleur. La par étail à 1d centimes ditail & fo france à l'époque ; et pour biles Les «Copper a.m. es arthograp. Petit Rober depuis, ant ben evolue. La cen nuent same deute, à remplie. F office : tuer le temps, gridhe: la monnais et office l'illuse Mais en une trentaine d'anne ces marhilles à sous - billa: elegitiques, gisalt-on jadi's - c évolué, Les commanditeurs aus qui rosent maintenant u sorte de symbole sexuel dans . mecaniques dont les hand vont en s'élargistant. Une inte prétation que les écoliers e années 50 ne soupponna meme gar. Mais les sociologi à la charmère des serologues des économistes deviaient ouver et urer conclusion transformations intervenue cours des ages. C.nq baules pa 10 centimes en 1950, 2 fra: (pour les derniers modèles) trois boules en 1980, ceis met dévaluation à un laux que meilleurs économistes de Frai n'ont pas encore osè reconnait Mais l'essentiel n'est pas i A l'évolution des prix a correspondu l'évolution de la socié

De la société américaine, b entendu, notre modèle et no fournisseur de filippers. A l' de pierre des billards électriq on enseignant l'épargne dans écoles. Les jeux apprenaient l' de la thésaurisation. Les avan ges obtenus à la première le étaient conservés à la secon améliorés à la troisième, rent cés à la quatriente et payés parties gratuites à la dernié A l'époque, chacun jouait seu sa manière. On a antroduit. compétition : deux joueurs, p quatre joueurs, ent pu se me. rer en même temps. Chacun p soi quand même et le k til pour tous! La belle époque de croissance economique.

Les personnages de Walt D ney avaient dispara, C'etan des hommes dynamiques et treprenants qui ornaient la çade nes jeux. Jeunes cad américains projetés en l'an 21 accompagnés de dames enc relativement voilées mais n'en pensaient pas moins... famille américaine teile qu peut la deviner à travers la l ture de Newsweek. Une hata sans cesse renouvelée. Term l'encouragement à l'épaigne. acquis d'une boule étant si plement comptablisés en pot mais non retenus pour la s

Artisans TRANSFORMATION APPARTS DEVIS GRATUIT
EXECUTION RAPIDE
Teleph: 770-54-59 et 770-84-39 pour Tous vos Travaux ; macoanerie, carrelage, chantiage, piemberie, électricis, manuserie, TEL : 878-00-73. EUROCHAUFFAGE Tél.: 357-31-68 DEVIS GRATUIT CRÉDIT TOTAL enireprise agréee par l'Agence nationale des écon, d'energie. 104-106, rue Cherkampt, 75011 PARIS.

Dé

Cav.

Etal Verx 1 c 48. Caravanes

Baleaux

A VDRE Mobilinorame ASTRAL 8 m. x 3 m. s/parc. amenag. 300 m2 ds parc resid. Chate.amenag. cn-arie.pres de Meium, Mme Lamaguere, T. 656-38-26 H. de 3 Téi.: 735-75-37 apres 19 meuras. VENDS CARAVANE DIGUE 4,90 m. 5-5 piaces. Téi.: 063-37-87 de 18 à 20 h.



Les mémoires d'un flipper

Le flipper, qu'on appelait jadis, en bon français, billard électrique, reflète l'évolution de la société qui l'a conçu. La société américaine, bien entendu.

CLAUDE FABERT

la décoration des machines à un seul compteur. La partie était à 10 centimes (on disait « 10 francs », à l'époque), et pour ce prix là on avait cinq billes. Les «flippers» (ainsl les orthographle le Petit Robert), depuis ont bien évnine. Ils contiouent sans doute à remplir leur office : tuer le temps, grignoter la monnaie et offrir l'illusion Mais eu une trentaine d'années ces machines à sous — billards électriques, disait-on jadis - nnt évnlue. Les commanditeurs aussi, qui vnient maintenant une sorte de symbole sexuel dans ces mécaniques dout les hanches vont en s'élargissant. Une interprétation que les écoliers des . années 50 ne soupponnaient mème pas. Mais les sociologues à la charnière des sexologues et des économistes devraient observer et tirer conclusion des transformations intervenues au cours des âges. Cinq boules pour 10 centimes en 1950, 2 francs (pour les derniers modéles) et trois boules en 1980, cela met la dévaluation à un taux que les meilleurs économistes de France n'ont pas encore osé reconnaître. Mais l'essentiel n'est pas là.

A l'évolution des prix a cor-respondn l'évolution de la société. De la société américaine, bien entendu, notre modèle et notre fournisseur de flippers, A l'âge de pierre des billards électriques nn enseignait l'épargne dans les écoles. Les jeux apprenaient l'art de la thésaurisation. Les avantages obtenus à la première boule étaient conservés à la seconde, améliorés à la troisième, renforcés à la quatrième et payés en parties gratuites à la dernière. A l'époque, chacun jouait seul, à sa manière. On a introduit la compétition : deux joueurs, puis quatre joueurs, ont pu se mesnrer en même temps. Chacun pour sol quand même et le « tilt » pour tous! La belle époque de la

Les personnages de Walt Disney avaient disparu. C'étalent des hommes dynamiques et entreprenants qui ornaient la facade des jeux. Jeunes cadres américalns projetés en l'an 2000, accompagnés de dames encore relativement vollées mais qui n'en pensaient pas moins. La famille américaine telle qu'on peut la deviner à travers la lecture de Newsweek. Une bataille sans cesse renouvelée. Terminé l'encouragement à l'épargne, les acquis d'une boule étant simplement comptabilisés en points mais non retenus pour la sui-

vante. A chaque boule tout recommencer, abattre toutes les cibles, frapper tous les bumpers, éteindre tous les coulnirs. s'acharner à remonter le bonns et attendre la loterie, compagne infldèle mais tellement souhaitée du game over.

Eh bien, le flipper americain revient, timidement sans doute, aux valeurs ancestrales. Sur les derniers modèles une partic (mais une partie seulement) des avantages acquis par les boules auccessives restent inscrits au tableau. On peut faire fructifier son capital par le travail et non plus seulement par un « coup » exceptionnel. Dans le meme temps que la société occidentale s'aperçoit que la masse des ri-chesses est limitée et qu'il faudra bien en accepter une répartition qui ue doive rieu à la chance ni à la force (encore qu'il existe une manière rockers de jouer, avec coups de pied et de poing se terminant généraleidiot », il est réconfortant de noritant et partiellement reconnu et meme parfois récompense.

Le flipper anjourd'hui est publiestaire. Canada Dry a inauguré ce uonveau support, en même serveot plus on moins discrèteral vaincu, nnt succède les vele même temps que les jeux quaqu'à l'époque de Walt Disney. Même Spa, station thermale beige, a « plongé » quand le déaussi large qu'un 15 tonnes.

tel investi glais, qui s'étalent devant ses yeux. Son seul but est de trinmpher de la machine. Alors même qu'il sait qu'il n'y parviendra pas. D'autant qu'au cours des ans les fabricants unt sophistiqué leurs réponses à la fraude.

car 150 airing voyious na le bras, valumes dont il « calait » dont la vitre pouvait se desceller, laissant au joueur le champ libre

Et le viell original que nous avec Balzac et les Properbes sous les pieds du flipper (un flipper pour « monter ses points » en titiliant à la main les bumpers et autres couloirs), aurait du mai aujourd'hui à démontrer que l'homme peut par son imagination triompher de l'electroni-

Vacances

Tourisme

CAMPING-CAR

ILE DE RÉ

A touer JUIN & SEPTEMBRE maison à Rivedoux, saite sé-jour, 2 chbres, cuis, petit parc. Tel : 110-25-05 à part. 18 h.

ACHETEZ A VIE VOTRE SEMAINE DE VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

A TIGHES

particulier vend 1 studio 4 per-sonnés (4° semaine de mars et 3 premières d'avril) de magnif.

resid, avec piec. et ebuna eu Val-Claret. Tel : 773-57-85.

Louirs

# Poitrines scintillantes

L'électronique vient de Singapour et d'Italie. Le montage est fait à la prison de Fresnes. Mais l'artiste qui a conçu ces modernes bijoux habite dans le Gard.

JEAN-PIERRE BOURCIER

ELECTRONIQUE va encore « frapper », cette fois dans le monde des bijoux. D'icl un mois environ, il sera possible d'acheter dans divers points de veote, tant à Paris, à Londres, qu'à New-Ynrk, des pendeutifs pour près de 200 francs où l'électronique est à la fois une fonctinu (jeux de lumière) et une cenvre d'art. Une trentaine de prototypes circulent actuellement sur les politines de quelques « privilègies » des deux

côtés de l'Atlantique

Le nouvel euvahisseur qui se enche derrière ce mariage de la mode et de la technologie moderne n'a pas les yeux bridés, ni de chewing-gum entre les dents. Il traine sa casquette et ses cheveux blancs entre Uzès et Nimes dans le Gard : François Godebski, artiste peintre et sculpteur.

11 existe dėja des nbjets pendentils ou broches — qui fout sbip-bip s ou qui s'allument de temps en temps. Mais ils relè-vent plus du gadget que du biir Dans le cas présent, il s'agit d'inclusions (éléments divers enfermés dans du polyester transparent). D'une part des

électriques, accumulateurs, etc.) de taille réduite constituent grace à leurs formes et à leurs couleurs un mini - tableau abstralt; d'autre part, des ampoules pas plus grosses que des têtes d'épingle jettent des flashes lorsqu'nn le désire grâce à un circuit électronique alimenté par une plie dont la durée de vie est d'un an. L'ensemble forme un parallélépipède de 7 × 3 × 1,5 centimètres. D'autres volumes sout à l'étude.

François Godebski aurait pu

eréer des bijoux de luxe numérotés. Naturellement, ceux-ci au-raient été à la portée de quelques bnurses en mal de mode « in ». Un tout autre chemin a été choist. En s'associant avec sa sœur, Arielle, styliste de mode, et Olivier Gérard, homme d'af-faires, l'artiste a décide de mettre eu place une organisation permettant de produire en série. Celle-cl ne manque pas à pre-mière vue d'astuces. Si la petite ampoule-flash coute 12 € en France, il est possible de a'en procurer cent pour le même prix au Japon. L'électronique « vi-vante » vient donc d'Asie et est montée à Singapour. Cortains éléments « statiques » arrivent d'Italie. Quant aux composants

électroniques servant à la réalisation artistique dn bljou, ce sont des déchets commandés aux c poubelles » des fabricants qui ont une activité en France comme Thomson, C.G.E., etc. Une récupération à bon marché et pratiquement\_ écologique.

Le montage final (jusqu'à l'inclusion) est réalisé par les prisonniers de Fresnes, cui, pour la circonstance vont apprendre à manipuler des machines nouvelles. Un recyclage qui n'ouvrira pas forcément les portes des mètiers de la bijouterie...

Pour François Godebski, cette organisation permet des coûts de production réduits et met pour l'instant à l'abri d'une concurrence éventuelle. Si la technique de l'inclusion n'a plus de secrets pour lui, ce sont les applications de l'électronique qui le passionnent. « Dans ce domaine, tout reste encore à faire », déclare-t-il. Il imagine déjà les jeux de lumière les plus scintillants où ses bijoux auraient l'extravagance des corps noctiluques ; ou bien des musiques aux accords

étrangers venus d'ailleurs. Techniquement, ce u'est pas impossible. Le principal problème réside dans la mise au point d'un interrupteur suffisamment petit pour être inclus dans le polyester. Question de temps. D'ici là, avec des flashes rouges, orange nu verts par exemple, ces bijoux vont peut-être faire naitre un nouvean langage électronique où le « tu veux, tu veux pas » relèvera plus de la symbo-lique dn code de la route que de celle des fleurs.

Edité par la S.A.R.L. le Monde.



### langed do week - end TRANSFORMATION APPARTS plom., chii., carrei., pet. maçon. DEVIS GRATUIT EXECUTION RAPIDE. Téléph. : 770-54-59 et 770-96-52. POUR TOUS VOS TRAVAUX machanerie, carreigne, chanflage, piomberie, électricité, manufarie, TEL : 878-00-75. EUROCHAUFFAGE Tèl. : 357-31-68 DEVIS GRATUIT CREDIT TOTAL Bateaux House Boat neuf en acter 17 m., larg. 4,50 m., motseu 19 ch., Marrodee Diesel. Vendu es arnénagement intérieur is, à Conflens-Saint-Honorine ur, hab. 60 m2. T. 919-44-56

Caravanes

A VIRE Mobilhomme ASTRAL 8 m. X 2 m. s/parc. emenag. 300 m2 ds parc resid. Chatter-ers Brie, près de Melun. Mme La-magnere, T. e56-38-26 H. de B. Tél.: 785-75-37 apres 19 haures. VEMDS CARAVANE OIGUÉ M. 56 niaces.

Collections Maison URGENT VENDS COLLECTION IVDIRES et JACES sculptes dont qq. pieces très umportantes. Ecr., n° 2,073 « la Monde « Psb. 5, r. des italiens, 75/27 Paris-5\*.

Cours Rattrepage MATHS, PHYSIG. I le mercredi par Etole secon-daire à CHATOU, 5 min. RER. STAGES INTENSIFS à Pâgues. T. 952-57-39, 361-67-55, 14 à 20 h. L 792-37-37, 391-39-38, as as in Langues 1FLV (org. prive 44, bd Si-Alichel, 75006, 326-08-70 Demonstr. grat.; les mardis 19 1s. 30; les leudis a 12 b. 30 Angl. esp., ak., russe, français

Débarras DÉBARRAS INTÉGRAL lave, grenier, appartement. ocaux. Téléphone : 606-60-1 ALAIN GIRAU II ACHETE
ALAIN GIRAU II ACHETE
Antiquités-Brocantes
déplac province, serv. débarra
(rech. Heart I), Loais XIII
Tétéph. : 854-67-74 ou 834-60-5

Diamants Etablissement financier JEGU vend diemants, investissement i carat à partir de 80.000 F. 48, r. du Fg-St-Denis, 779-76-67.

Moquette EN SOLDE

de retraite RESIGENCE DU PARC Ermenarvirle (Dise) 60 Ion Paris (eutoroute Nord). Retraite, some assures. Chambres particulières tout cft. TEL : (4) 454-00-53.

Philosophie Le Centre eff-Ouspensky est au TEL, : 436-41-47.

Teinturier HOMMES D'AFFAIRES Votre situation exige une tenu élégante et impeccable i elegante si impeccate i Faltas nettoyer vos vitements de valeur : ville, tolrès, week-ent par un spécialiste qualifié GERMAINE LESECHE 11 bis, r. de Surène, 75008 Paris TEL, : 265-97-52.

A lower TIGNES-GRE-MOTTE 30 mars au 20 avril, sociation à la semeine : 1.600 F, studio ti cft, 4 personnes, T. 476-60-91, Troisième âge

VOTRE TROISIEME AGE dens un château historique 40 km de Paris, autoroute No

COMBLOUX-MEGEVE let cit, juin et Pâques 850 F sernaine. T. (1) 727-36-64. MONTAGNES D'ÉCOSSE Chambras et appartements.

Pension à court ou long terme :
 vacances, retraite,
 repos, convelescence.

A partir de 180 F/Jour T.T.C.
 60440 ERMENONVILLE.

Tél. : (4) 454-01-57 et 454-00-26. I, Streinpeffer (ECDSSE).

LT DISNEY inspirait

meut par un geste montrant clairement que « es flip est... ter que l'effort patient est mê-La société de consommation n'a pas pour autant dit sou dernier mot à travers les flippers.

> temps d'ailleurs qu'il faisait passer la partie de 0.50 a 1 F. Depuis, nombre de produits se ment du billard électrique. A la grandeur sans défaut de l'esprit américain illustré par la conquête de l'Ouest, le bi centenaire de la Confédération, l'espace intersidédettes américaines du spectacle et la promotion touristique. Dans lifiés d'« électroniques » se met-tent à distiller de petites musiques et à montrer des demoiselles un peu plus dénudées

marcheur de Bally est venu lui vendre la vitrine d'un flipper On peut se demander al un ement publicitaire est payant. Pour l'usager, il n'y a qu'une préoccupation : triompher de la machine. Il n'a guère le temps de détailler les textes, d'ailleurs toujours écrits en anI la peine de mort n'était qu'une disposition du code pénal, comme le répètent les hommes politiques qui en sont partisans, rempilnait-elle les salles d'audience ? La réclusion criminelle à perpétuité est une condamnation extrêmement grave, pourtant elle ne fait pas recette. N'est-ce pas elors le seul goût de la mort, cette impression trouble, violente et érotique, qui

prétoires?

Voir un homme jouer sa tête est l'ultime version des jeux du cirque, que la France persiste à offrir énviron une fois par an, à quelques citoyens de province.

A Paris, rarement requise, la

attire, fait se presser la foule aux

portes des pelais, s'accrocher aux

grilles en hurlant, envahir les

peine de mort n'a pas été prononcée depuis 1963.

Depuis 1977, à Troyes, à Nantes, à Versailles, à Amiens, à Dijon, la mort a été refusée dans des salles tendues, où dominaient voyeurisme et l'attrait du spectacle. A Dijon, une femme regardait l'accusé avec des jumelles de théâtre. A Toulouse, le 11 mars dernier, c'était, exacerbée par la présence d'aboiltionnistes et leurs applandisse-ments déplaces, la haine dans sa nudité. A Albi, quelques mois plus tôt, elle s'était mnée en joie sauvage, à l'annonce du verdict de mort. « On a gagné ! On a gagné ! », scandalent les spectateurs en s'embrassant. A Toulouse, ceux des partisans de la peine de mort qui étalent restès calmes estimaient que « pour ce type-là, ce serait absurde ». Mais.

toutes brumes égales, dimanches compris. Tant de vanités chez

les autres lui apparaissaient

comme d'un autre monde, sans

que son indulgence étale en fût

d'ailleurs un instant altèrée. Mais

quoi l tel quel, n'offrait-il pas tontes les qualités d'un souffre-

douleur-ne, non sans fournir le

prétexte et l'excuse de son cell

bleu malice, de son sourire peutêtre suffisant. A-t-on le droit, je

vous le demande, de mépriser ou d'ignorer les vanités qui font

Done, par des jours de trop morne servitude, on lui servait

parfois de menues verstions, de

minces brimades, sans y croire, puisque aussi bien tout glissait

sans atteindre cet insolent indo-

Fort beureusement, ce Julien

trop lisse avait aussi sa faille.

« Maniaque » ! Il tensit, « ce

vivre les autres ?

**VARIATIONS** 

# Le goût de la mort

JOSYANE SAVIGNEAU

dans ces procès, accusé et victime disparaissent. Ne reste que le jeu obscène avec la mort, pulsion acest inquiétante que celle

des meuririers.

Que des parents de victimes,
des spectateurs, pendant deux
jours de psychodrame, aux

assises, se laissent aller à se libérer d'eux-mêmes dans cette cèrémonie d'exorcisme, on peut l'expliquer et l'admettre. Mais comment justifier que, dans leurs bureaux, des intellectuels, des hommes politiques, des journalistes, soutiennent que la mise à mort doive répondre au meurire ? Comment ne comprendraient-ils pas que, dans le criminel, ce que nous ne supportons pas, c'est une image effrayante de nousmêmes ?

Ce peuple, au nom unquel ils pretendent parler, l'a mieux compris. Il est facile, dans la rue, d'affirmer, pour un sondage, qu'on est favorable à la peine de mort. Aux jures, il est soudain proposé de répondre au geste de l'accusé par un geste semblable. Longtemps, on a essaye de leur faire oublier cette responsabilité en évoquant l'éventuelle grace presidentielle. Mais, comme le leur a rappelé récemment, à Toulonse, l'avocat de la défense, M' Robert Badinter, le président de la République signe s'il accorde la grace, ne signe rien

s'il la refuse : la vie, c'est lui ; la mort, c'est la cour d'assises.

Le débat d'idees sur la peine de mort est clos. Aucun de ses partisans n'ose soutenir sa valeur morale. A l'exception de la France, l'Europe entière a cessé de l'appliquer sans en être affectee. Chacun sait qu'elle est inntile et que son existence n'est qu'une manière d'éviter de refléchir sur le crime. Pour l'abolir, il ne faut plus aux hommes politiques qu'un peu de courage. Mais le courage est rarement populaire. Le garde des sceaux vient à nouveau de différer le débat qui devait avoir lieu au Parlement à la session de printemps. Le texte est prêt, dit-il, mais son examen serait « inopportun ». Comme à chaque

30 MARS 1980

XX. -- LE MONDE DIMANCHE

Le Monde

C AJUUJUUL

ES jours pessient-ils sur lui? Pâle de mine et de caractère — croyait-on — Julien avait choisi au tournant de l'enfance de rêver doucement sa vie. Aussi en avait-il arrondi non seulement les angles, mais encore, comme on dit des ballons des Vosges, tout relief. N'ayant le goût ni des pies ni des gouffies, cés altitudes minimes lui suffisaient. Friieux, rêveur, il s'emmitoufiait d'écharpes de brume, été comme hiver, resie au lui effoncir plus de le

veur, il s'emmitoufiait d'écharpes de brume, été comme hiver,
mais nul ne s'étonnait plus à la
longue de cette singularité
parmi d'autres. Elle venait, cette
lointaine habitude, du temps jamais cublie où les premières
et dernières vacances de son
enfance putéolienne l'avaient
conduit, justement, dans les Vosges : ballon bleu-de-ligne, mollesses douces où par un matin
très ordinaire la brume l'avait
perdu. Et trouvé. De là datait
sa vocation sans tapage, son
ehoix moins arrêté que stagnant
— après, toutefois, quelques prolessence.

Depuis, Julien vivait à la frange, au bord de toutes choses. C'était bien assez. Un jour de déralson il s'était révé, comme un autre, en Flaubert Gustave, mais tous contes falts ses réves préféraient l'ombre à la proie. Dès lors, correcteur d'une imprimerie (très) spécialisée dans la composition des prix Goncourt, il corrigeait à longueur d'année les chefs-d'œuvre des autres.

C'était bien assea

Il s'habiliait de gris, completveston, cravate, strict. Quand s'efflicchaient parfois ses écharpes de brume, on voyait s'échapper, comme d'un ciel un instant dégagé, un regard qu'on disait bieu malice. Et comme il soniait dans son effarement on était sûr, alors, qu'il se moquait. Lui ciliait et, redécouvrant chaque fois ses collègues, s'étonnait chaque fois de leurs comportements extravagants, Etranges personnages! Tous, presque tous, demandaient à la vie « au-

tre chose ». Maubert le Jeune, qu'on voyait arriver un jour en gros sabots, un jour en houppelande de berger, le lendemain en bleu de chauffe. voire en frac, composait. Qu'il jon at sottement à l'artiste n'empêchait pas, finale-ment, qu'il le fût. L'habit ne defait pas le moine, Yvonne la Myope, cachée derrière ses bublots, élevait des fleurs et recueillait des chats qui massacrajent ses fleurs. Elle était depuis vingt ans à la veille d'inventer une rose et, pour lui donner ses soins, sautait de temps en temps un « service » ou deux, ou douze. Valberg, banal, se rattrapait en préparant dans sa cuisine, selon une vieille recette italienne, de la poudre de lycopode, qu'il livrait, après essais, à des théâ-tres populaires. Messugue, lui, n'était pas très bien vu. Son travers ne respectalt pas les lois de ces petits désordres grâce auxquels l'ordre se maintient. Soutier de la littérature, il s'était permis d'écrire lui-même un roman qui non seulement avait obtenn une excellente critique, mais de surcroft s'était blen vendn ! Ça ne se fait pas. Toutefois, le plus déroutant restait Jean Durand : il était marie et père de deux enfants.

Fallalt-il qu'ils fussent falots, avait pensé — une fois, sans y revenir — Julien, pour tenter ainsi, tous, de distruire leur destin I Lui, lui seul, s'en tenait, correcteur, à corriger et, pour le reste, usait sa vie un jour sur l'autre, ou la laissait l'user,

DEUX NOUVELLES INÉDITES

# Le poisson le plus long par Jean Rambaud

vieux maniaque», à ses repères, à ses points d'anerage : ses crayons, ses gommes, son grattoir, sa table et par-dessus tout sa chaise qu'il reconnaissait les

peux fermés, à simplement s'y poser, refusant de corriger si par inadvertance les hommes de ménage, ou par piètre plaisanterie ses collègues l'avalent échangée contre l'une ou l'autre, rigoureusement semblables, du bureau. Une fois, une seule fols dans sa carrière, on avait vu Julien en

colère. Proide!

Il s'était assis, il s'était releve, il avait pris à deux mains la chaise d'Yvonne subrepticement glissée à la place de la sienne par un facéticux sans conviction, il avait ouvert la fenètre et lâché dans le vide l'incongrue avant d'aller reprendre sous Yvonne, innocante et déconcertée comme carpe en bocal, son siège à jui.

Le coup de génie, c'était Valberg qui l'avait eu, ensin! L'affaire durait depuis bientôt neur mois. C'était minutieux, implacable, simple comme le génie, et comme lui de longue patience : un coup, par jour, de râpe à bois. C'était tout. Un seul coup, égal, à chaque pied de sa chaise, chaque matin, avant que Julien n'arrive. Qui aurait pu, d'un jour sur l'autre, découvrir l'eifet de ces millimètres subtilement subtilisés ? Personne ! Surtout pas Julien.

Quand a'effilochaient ses ècharpes de brume, il pouvait bien, désormais, laisser s'èchapper son regard bleu malice et flotter son sourire, qui jugenit pant-ètre. On était vengés d'avance! Il descendait, le pauvre, jour après jour, imperceptiblement, brésistiblement, avec

C'était le 1" avril, Yvonne, au retour d'une très longue absence motivée par une grave mala-die de sa rose - faillit tout perturber. Elle disposait du recul du temps malgre sa myopie, et l'image lui sauta aux yeux dès le seuil de la porte. Elle s'arreta net, pouffant, croulant. Assis a son inamovible place, sur sa chaise maintenant amputée de moltié, Jules corrigeait, table et genoux au ras du menton, impavide. Il leva sur Yvonne un regard sans malice puis revint à ses épreuves, le coude haut, la fesse basse, ni plus ni moins étonné que neuf mois plus tôt — que toujours — par ces gens et ce monde extravagant où, entre autres étrangetés, pas plus qu'une autre remarquable, sa table, Yvonne et le reste n'en finissalent plus, dans le bureau. de grandir.

Journaliste et écrivain, JEAN RAMBAUD a publié, en particulier, quatre romans : Adieu la raille (récemment réédité par la Table ronde), Qu'est-ce qui fait marcher John Briant? (Juliard), le Cirque à Jules et Frédéric Arnaud, 1851-1975 (Stock).

marchions précautionneusement attentifs à ne pas nous empé-trer dans les mille épaves qui jonchaient la laisse de mer. Tantot nos bottes s'enfonçalent, tantôt elles écrasaient quelque objet ou débris qui semblaient ainsi protester. Fort obligeamment quoique agace par les petits cris d'admiration de son épouse, — le retraité dirigeait mon attention sur des pièces pour lui sans intéret, mais dont il indiquait chaque fois la provenance, m'invi-tant ainsi à de fructueuses comparaisons. Bouteille, flacon, bidon, atomiseur, pneu, tesson, chaussure, barbelé, boîte de conserve, cartonche de camping-gaz. rien qui n'eût son origine, son trajet, son identification. Entre les quatre points cardinaux d'une carte géographique sans cesse enrichie par les explications qui m'étaient fournies, je voyais se materialiser l'action des vents, des courants, des marées. C'était passionnant. Une odeur forte, prenante, derrière laquelle acheverent de s'estomper les senteurs salées qui nous étaient jusqu'alors parvenues par bouffées, comme un souvenir, alourdit bientôt la brise; un petrolier dégazait à quelques encablures. Le silence stagnait sur la plage, sorte de brume invisible, à peine trouble par le bruit de nos pas et le cla-potis hulleux des vaguelettes. Vers 17 heures, réussissant à percer définitivement, le soleil révėla d'immenses irisations sur

OMME on le devine, la promenade se termina chez les braves gens qui avaient accepté ma compagnie. Nous étions auparavant remontés sur le boulevard, tachant d'y laisser le plus gros da goudron accumulé sous nos semelles, pour emprunter de la un dédale de rues aux désuets : des Mouettes, des Euphorbes, dn Fanal. Le cou-ple habitait une charmante malsonnette, qui avait été entourée de mimosas et dont l'intérieur, du hant en bas des murs, était paré de tous les objets récoltes depuis dix ans, verres et plastiques miroitants, métaux bariolés, fer-blanc, polystyrène, caout-choue craquelé, résidus chimi-

Ls vicine dame enthousiaste nous prépara du vin chaud à la cannelle, tandis que son mari me faisait admirer, en marge de cette collection parfaitement ordonnée, étiquetée, datée, répertoriée, quelques curiosités plus anciennes dont l'aspect ne pouvait que frapper le visiteur. Il y avait là, notamment, des flot-teurs en liège, une pelle d'avi-ron, un cageot et les débris d'nn filet bleu. La vue d'un bois flotte, aux formes pathétiques, para-cheva l'émotion qui m'avait envahi. Le vin arriva à point, que nous dégustâmes à petites gor-gées, assis autour de la toile cirée carreaux blancs et rouges, chauffant nos mains sur nos gobelets que nous regardions fumer. Le vieux me montra alors une cloche en verre, assez semblable à celles qui abritalent les pendules de nos ancêtres où était conservé un tout petit objet. Intrigué, je me penchai, découvrant une sorte de boîtier artisanal, finement strie, aux teintes délicates.

« Et ça? » demandai-je.

Il y eut un silence, durant

Il y eut un silence, durant iequel le retraité parut chercher au fond de sa mémoire. Puis j'entendis prononcer le mot coquillage.

Professeur de dessin. MICHEL REY a reçu la bourse Goncourt de la nouvelle en 1975.

La nouvelle Marilyn tourne son 1<sup>er</sup> Grand Film.



# Le collectionneur par Michel Rey

ES stations balnéaires, hors saison, sécrètent un charme dont écrivains cinéastes. ont rendu compte avec plus ou moins de bonheur ; et abusé. Je n'insisteral donc pas. Qu'on me permette seulement d'achever de planter le décor. L'hôtel des Flots Bleus ou de l'Amirauté, sa façade qui pele, ses contrevents fermes. les gonds, les saignements figés de la rouille. Le boulevard de la Plage. Une automobile y sta-tionne, un peu par hasard; un journal abandonné palpite sur le trottoir, gonfle au gré du vent d'onest qui fait frissonner les tamaria Le sable, durant l'hiver, a recouvert les massifs et les pluies ont raviné ces tombes moiles défendues par quelques yuc-cas. Le marchand de gaufres attend le client

Ce jour-là, le ciel était gris, uniforme et lisse, comme les cieux bieus des photos en noir et bienc. Conditions kléales pour le phare qui, lorsque son pinceau lumineux ne balale pas l'océan, jette un rouge profond, musical. La peinture en tout cas est de bonne qualité. Visible par endroits, le sable mouillé reflétait

tout ça, ainsi que deux silhouettes sombres, vers lesquelles, troisième habitant du paysage, je hàtai machinalement le pas. Les buses à demi enfouies d'un egout m'ayant obligé à un detour, je rejoignis enfin le cou-ple, que je reconnus tout de suite pour l'avoir vu à plusieurs reprises. Mais où? Retraité ou près de l'être, — le bonhomme marchait un peu à la traine, régulièrement invité à admirer des trouvailles que, la chére épouse sitôt tournée, il expédialt par-dessus son épaule. Le manège durait depuis longtemps, parfaitement rodé, et je commençals à m'en lasser, lorsque se produisit un fait nouveau : le bonhomme fourra dans sa poche l'objet soumis à sa curiosité. Je demandal fort poliment à voir; souhait qui fut aussitôt exaucé. a Une capsule des années 70,

m'expliqua mon interiocuteur. Un soda, une cochonnerie quelconque jadis à la mode. Elle est 
un peu rouillée, mais on doit 
pouvoir retrouver l'impression. »

La conversation s'engagea. 
Javais alfaire à un collectionneur blase, auquel il arrivait encore, les mois sans R, de tomber sur une pièce inedite. Nous

هكذا من الأص